### ABONNEMENTS

CHARA..... SLOO Frars-Unis ..... 1.50 ECROPE..... 2.59

### Tarif des Annonces 18re insertion, par ligue. . . . 12 cents

Chacse insertion subsequente 8

N.B.-Les annonces de naissance moriages et sépultures seront insérées taux de 25 cents chacune

HEBDOMADAIRE

RÉDACTEUR-EN-CHEF: NOEL BERNIER

Toutes communications concerns journal ou l'imprimerie devront ét

Le Manitoba 42 Avenue Provencher, Saint-Boniface, Man.

Téléphone: Main 3377.

### RULE HOME

C'est aux approches de la Saint-Patrice que le peuple irlandai s'engage dans ce qu'il espère être la dernière phase de sa longue lutte pour le Home Rule. Aussi la fête du patron national de l'Erin revêpour le Home Rule. Aussi la fête du patron national de l'Erin reve-tira-t-elle, cette année, un caractère d'intensité et d'émotion particu-contre des injustices à venir; ils condamnent à l'avance les légis-pour se chauffer, du pain pour se lières. Tant de souvenirs, tant de souffrances, tant de luttes, et, main- lateurs !! tencut, tant d'espoirs! Dans les moments décisifs, les peuples prennent ainsi des attitudes dramatiques de mains tendues vers l'Avenir Cet avenir, quel sera-t-il ? Touche-t-on vraiment à l'émancipation de l'Irlande?

l'histoire des luttes des Anglais et des Irlandais. Ces luttes commencerent aussitôt qu'il y eut contact entre les deux peuples. Ce fut en 1169 que les premiers chevaliers, les premiers hommes d'armes et les premiers archers anglais mirent le pied sur le sol d'Irlande. Henri Plantagenet, qui avait déclaré l'île partie de son royaume, ne s'en était guère occupé personnellement, mais il avait autorisé ses barons à y faire à leurs risques et périls des entreprises coloniales.

Malgré des mariages entre les barons anglais et les filles de chefs de clans irlandais, les deux nations n'eurent jamais l'une pour l'autre une affection bien considérable. Les Irlandais regardaient les Anglais comme des deminateurs arrogants; les Anglais appelaient les Irlandais des Irish foes, Irish rebels. Le conflit revêtit bien des formes et eut bien des phases depuis ces temps reculés, mais il subsista toujours. L'Acte d'Union de 1801, par lequel l'Irlande fut unie à l'Angleterre, ne fut, à vrai dire, qu'une jarre d'huile jetée sur le feu.

Au dix-septième siècle, Cromwell installa dans le nord-est de la province de l'Ulster une nombreuse colonie d'Ecossais et d'Anglais protestants. Et ce sont surtout les descendants de ces immigrés qui font, sous la direction de sir Edward Carson, l'opposition que l'on sait au passage du bill du Home Rule.

Même quand on ne veut que mentionner les luttes parlementaires de l'Irlande catholique, il faut nommer O'Connell. Il fut le réclamant superbe, le grand agitateur qui fouetta l'énergie de ses compatriotes et disciplina à la guerre politique les forces éparses de la nation. Tous les parlementaires qui le suivirent, depuis O'Brien et Parnell jusqu'à Redmond, peuvent l'appeler leur maître : c'est lui qui façonna la boule et leur apprit à la lancer.

A John Redmond appartiendra l'honneur d'avoir mené les dernières campagnes -celles qui sont en train de donner le succès définitif. D'enthousiastes admirateurs ont appelé Redmond le plus grand tacticien parlementaire des derniers quinze ans. Il est certain que ce fut chez lui une habileté consommée que de fatiguer, harasser le parlement impérial de Westminster avec les mille et un détails de la politique locale irlandaise. A certains moments il bloqua virtuellement le travail des Communes et mit tout le monde sur les dents. Une bonne partie des concessions obtenues jusqu'ici par les Irlandais viennent de la lassitude de leurs adversaires.

Le premier bill du Home Rule fut introduit aux Communes anglaises par Gldastone. L'illustre homme d'Etat libéral échoua, dès la seconde lecture du bill aux Communes. Le deuxième bill du Home Rule, présenté en 1893, passa aux Communes, mais il fut défait à la Chambre des Lords. L'année dernière, le troisième bill, celui de M. Asquith, fut, lui aussi, adopté par les Communes, mais rejeté par les Lords. En 1913, même échec devant la Chambre Haute. Mais cette fois, le bill deviendra probablement loi, puisque les lords ont épuisé leurs pouvoirs de veto et que les Communes peuvent statuer seules sur le sujet.

Le projet de loi ministériel présenté lundi à Westminster par le premier-ministre du Royaume accorde à l'Irlande un parlement autonome investi du pouvoir de légiférer sur les questions d'ordre local. Ce parlement se composera d'un sénat et d'une chambre de députés. "Nonobstant tout ce qui peut être contenu dans la présente loi, le pou-"voir et l'autorité suprême du Parlement du Royaume-Uni demeure-"ront intacts et non diminués sur toutes personnes, toutes choses et "toutes questions dans l'Empire de Sa Majesté." La liberté religieuse sera garantie au peuple d'Irlande. La milice sera sous la direction du gouvernement britannique. Le parlement d'Irlande gèrera lui-même ses finances, mais son mode d'opération devra s'harmoniser avec celui de Londres.

La population protestante de l'Ulster se livre à une agitation frénétique contre la mise en force du home rule; elle ne représente toutefois que le quart ou le cinquième de la population totale de l'île. Nous lise as dans un journal d'outre-mer ces lignes significatives: "L'Ulster protestant envoie au parlement de Londres seize députés anti-homerulistes. Mais l'autre partie de l'Ulster, celle qui est catholique, nomme dix-sept homerulistes. Quant aux trois autres provinces, Leinster, Munster et Connaught, leurs députés sont à l'unanimité des homerulistes. Au total, l'Irlande vote pour 85 homerulistes contre 16 antihomerulistes. Ce sont là des chiffres plus éloquents que beaucoup de harangues!"

L'agitation faite par l'Ulster, et peut-être aussi la crainte de voir le sang couler, ont amené M. Asquith et les nationalistes irlandais à des concessions importantes. Ainsi, les comtés de l'Ulster auront la liberte, d'ici l'établissement du parlement du Dublin, de déclarer par un poll s'ils veulent oui ou non entrer dans le nouveau régime ou continuer d'envoyer leurs députés à Londres. Nous ne donnons pas de détails, nous nous contentons d'indiquer le point capital de la solution offerte par M. Asquith. Le chef de l'opposition, M. Bonar Law, refuse même ce compromis. Et l'Ulster, plus farouche et plus intrans:geant que jamais va se ranger derrière M. Law et le parti unioniste.

Qu'arrivera-t-il? Bonar Law, qui a déjà commis des excès de langage beaucoup trop considérables pour un aspirant premier-ministre, ira-t-il jusqu'à conseiller aux gens de l'Ulster la résistance armée à la une saisissante peinture. nouvelle loi ?

Et les gens de l'Ulster, avec ou sans l'appui de Bonar Law, mettront-ils en mouvement les corps de milice qu'ils ont constitués et exerces depuis dix mois? En tous cas, il ne semble pas que le chef du chef sauvage très intelligent nom- tes. En 1896, il fit un voyage en gouvernement britannique ait l'intention de se laisser effrayer par les mé Ochagah. Cet Ochagah avait Irlande, sa patrie. Ses supérieurs Voici les paroles que M. Asquith prononçait en novembre dernier :

"J'ai exprime plus d'une fois l'espoir que l'introduction du nou- arriver jusqu'à l'ouest: l'une par puisque ses forces avaient dimive u système de gouvernement d'Irlande ne nécessitera pas la force le lac Nepigon, une autre, par la nué armée de la part de la Cou onne; mais au cas où une force armée s'op-rivière Kaministiquia, et la troiposerait à la mise en force d'une loi faite, après délibération, par le sième par la rivière aux Pigeons, nipeg en soût dernier à l'occasion parlement, ce serait nettement, je ne dis pas le droit, mais le devoir du Se basant sur ces renseignements, du cinquantenaire du prononcé de

pouvoir exécutif d'affirmer son autorité par tous les moyens convena- ses vœux dans la congrégation des

Il est à remarquer que les Ulsterites se plaignent, non pas d'une loi de positive oppression, mais d'une loi qui établit dans cette partie de l'Empire la règle constitutionnelle anglaise du gouvernement par la majorité. Les Ulsterites ne se plaignent pas d'être persécutés, (puisque mêmes le Père McCarthy visiter le futur parlement d'Irlande n'a pas encore édicté de loi) mais ils ont peur d'être persécutés par les Irlandais catholiques. Ils protestent

Le Home Rule donnera-t-il à l'Irlande catholique tout ce qu'elle en attend? Est-ce l'aurore d'une ère d'abondance et de félicité sans bornes qui s'annonce ? Est-ce l'âge d'or qui s'avance? Hélas, tout ne lui donnaient avec empressement, s'arrangera pas aussi facilement que cela. Il y a la question agraire, il parce qu'ils savaient que leur visilande?

Il faudrait remonter à sept siècles et demi en arrière pour faire

s'arrangera pas aussi facilement que ceia. Il y a la question sociales, qu'il pauvres. C'est par son cœur que ce faut aborder. Ça n'ira pas tout seul. Mais même s'il y a des désillurelles du monde gautois aurait cesse de couler dans pauvres. C'est par son cœur que ce faut aborder. Que sont les ballons dirigeables de que sont les ballons dirigeables sions, des hésitations, des tâtonnements dans la mise en pratique du fort distingué, voulut surtout sernouveau régime, les Irlandais pourront se féliciter d'aveir enfin con- vir dans la grande armée du bien. quis le gouvernement autonome, où ils pourront, comme nous tous. débattre leurs affaires, et même, s'ils le veulent, s'y chicaner tant qu'ils voudront. A ceux qui leur prédisent que le Home Rule sera une source de mécomptes et de dissensions, ils peuvent répéter ces paroles qu'un financier anglais réclamant le maintien de la suprématie navale britannique prononçait l'autre jour au Guild hall: Whatever our political views we must see that we have a country left to us to squabble in. NOEL BERNIER

Etats-Unis et en Europe.

nadien-français distingué se retirer | chagah de la vie publique. Nous voulons

Son Honneur le juge Prud' homme a donné, mardi soir, devant la "Lord Selkirk Settlers Association" une fort intéressante tre les uns après les autres la sinconférence sur les commencements de l'Ouest Canadien. Cette conférence a eu lieu dans la grande salle de l'Industrial Bureau l'auditoire était très considérable.

La réunion était présidée par Sa Grâce l'archevêque Matheson. L'archevêque anglican a complimenté le conférencier en termes très flatteurs; il fit remarquer que Son Honneur appartenait à une grande et belle nationalité dont l'un des mérites était d'avoir été exploratrice de ce pays. Sa Grâce fit remarquer la bonne entente qui existait entre les nationalités au début de la colonie de la Rivière

Son Honneur le juge Prud'homme fit l'éloge de lord Selkirk et de ses compagnons, mais il s'occupa surtout de LaVérendrye, le prepieds dans nos plaines. Il appe- fut le premier curé de paroisse la LaVérendrye le découvreur et Winnipeg peuvent regarder comme de nobles l'illustre archevêque. rendrye et Selkirk.

voulut dire un mot des aborigènes, re régulièrement la messe dans une que les explorateurs trouvèrent maison qui était située au coin des dans nos plaines. Il eut une cau- rues Notre Dame et Victoria. serie pleine d'érudition sur les pre- multanément, il ouvrit une école miers indiens, qui, selon l'opinion de garçons où il se fit instituteur. la plus générale, venaient d'Asie et Puis quand son œuvre fût bien en avaient dû passer par l'isthme de marche le Père McCarthy fit du

Le conférencier raconta ainsi veau à la paroisse de Sainte-Marie. comment fut faite la première car-

LaVérendrye commença à faire un croquis des routes, mais Ochagah, regardant le croquis, branla la tête pour indiquer que le travail n'était pas exact. Le chef prit lui-L'Honorable M. F. D. Monk, même un morceau de charbon ancien ministre des Travaux Pu- dans un brasier qui flambait à côblics, a été forcé par la maladie de té, et il dessina la première carte donner sa démission comme dépu- de l'ouest. C'est cette carte qui serté du comté de Jacques-Cartier. M. vit à La Vérendrye. C'était un des-Monk voyagera dans le sud des sin naturellement grossier, mais remarquablement exact jusqu'à Nous voyons avec regret ce Ca- Winnipeg, limite des voyages d'O-

Le conférencier expliqua à son espérer que la santé lui reviendra auditoire ce qui parut longtemps et qu'il reprendra son poste. Ad- obscur: la raison des constantes versaires et amis ont toujours ad- difficultés financières de LaVérenmiré la distinction de pensée, de drye. Le gouverneur Burnett, ay-langage et de manières de ce grand ant interdit le marché de New-York aux marchands du Nord-La presse du pays a salué par des Ouest, les obligea ainsi à faire venir paroles très sympathiques le départ de l'homme d'Etat malade.

Ouest, les obligea ainsi à faire venir leurs marchandises de Québec, Les marchands de Québec chargeaient des prix exorbitants. La Vérendrye ne pouvait donc plus faire le commerce sur les mêmes bases que les premiers négociants de fourrures. De là lui vint une bonne partie des reproches qu'on lui faisait de travailler plutôt pour lui-même que pour son pays. Mais la lumière se fit jour peu à peu sur ces faits. Tous ont fini par reconnaicérité, l'honnêteté, le patriotisme sans alliage de l'illustre découvreur de l'Ouest.

Son Honneur termina par une éloquente péroraison où il célébra les qualités de chevalerie, de loyauté, de courage et d'intrépidité des premiers colons français et anglais qui sont venus dans l'ouest et qui, indiscutablement, posèrent les assises de notre prospérité d'aujour-

Le révérend Père Joseph Mc-Carthy, O.M.I., décédé mardi dermier homme blanc qui ait mis les nier, à Duluth, et enterré vendredi,

lord Selkirk le père de la première Né à Dublin en 1839, le reli- à son adversaire de jadis. Mais colonie de l'Ouest. L'esprit droit gieux défunt fit ses études dans la cet adversaire était déjà à l'agonie. de lord Selkirk, sa persévérance même ville et entra dans l'ordre dans le travail, disent bien son des oblats en 1860. Deux ans plus sang écossais. Lord Selkirk, con- tard il était envoyé au Canada par tique de grande envergure. Il avait quérant pacifique, a facilité l'en-ses supérieurs; il enseigna d'abord une véritable formation d'homme trée d'un fertile pays à des millions au collège de Saint Joseph d'Otta- d'Etat. Son malheur a été d'arri- blin a décidé de mener la compad'hommes, qui, maintenant, et sur- wa. Il vint ici en 1867 et fut ortout plus tard, proclameront qu'il donné prêtre par Monseigneur Ta- ministère s'effondrait sous des exa fait plus d'œuvres durables que ché. Il demeura au palais pen- cès nombreux. Quand vint la les plus grands hommes de guerre, dant quelque temps et fut même défaite, sir Wilfrid Laurier qui Les jeunes générations de l'ouest à certains moments secrétaire de connaît les hommes, invita M.

Avant d'esquisser l'histoire des roisse de Sainte-Marie. Au prin-position dans la Chambre Haute. travail de missionnaire dans diffé-Le conférencier passa ensuite à rentes parties du Manitoba. En la partie de sa conférence qui re- 1881, il retourna à Saint-Boniface, gardait proprement LaVerendrye, et jusqu'en 1888 fût l'un des aides Il fit de cet iliustre aïeul français intimes de Monseigneur Taché. Ce fut en 1888, qu'il retourna de nou-

Il célébra ses noces d'argent sa te du pays: "En 1827 LaVeren-cerdotales en 1894. Il fut à cette drye rencontra au lac Nepigon un occasion l'objet de fêtes touchanvisité le pays de la Rivière Assini- l'envoyèrent peu de temps après boine plusieurs fois; et il indiqua Duluth où il continua le ministeà La Vérendrye trois routes pour re, mais avec moins d'activité,

Le trait dominant de cette sainte sans borne. Nous avons vu noustempêtes d'hiver; il voulait être nourrir. Les marchands de Winnipeg, protestants et catholiques étaient pour lui des auxiliaires qui Aussi ses funérailles furent-elles marquées par un grand concours de peuple. Pendant les quelques heures où son corps fut déposé dans l'église Sainte-Marie la foule

Aux funérailles l'église se remplit de prêtres de représentants des communautés religieuses et de fidèles. Le Révérend John C. Coffee, curé de la paroisse de Saint-Ignace célébra la messe, avec comme diacre, et le Révérend Père McNeil, de l'Immaculée Conception, comme sous-diacre. Le chœur chanta la messe grégorienne.

Stener, Kowalski et M. l'abbé Lee, de Saint Edouard, transportèrent le corps au catafalque et une procession d'une vingtaine de voitures environ se rendit ainsi jusqu'au cimetière Sainte-Marie. Au printemps les restes seront transportes au cimetière des révérends Pères Oblats, à Saint-Charles.

Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque, qui assistait au service, nt une allocution de circonstance et célébra avec onction la vertu du saint Oblat.

### 33eme Anniversaire

Le Journal de Waterloo atteignant son trente-troisième anniversaire avec son dernier numéro. Nos meilleurs souhaits à notre très estimé confrère.

Sir George Ross, leader du parti libéral au Sénat et ancien premierministre d'Ontario, est mort same-

Depuis plusieurs semaines, la ville de Toronto suivait avec une douloureuse attention la maladie dedeux de ses hommes politiques Ross et sir James Whitney. Deux chefs de parti, deux chevaliers du roi, deux anciens rivaux, l'un premier-ministre de sa province, l'autre ayant occupé cette grande fonc-

Sir James Whitney est en convalescence; il a même quitté l'hôpital, où il était voisin de chambre du chef libéral. Avant son départ il a sollicité la faveur de dire adieu

Sir Georges Ross avait soixantetreize ans. C'était un homme poliver au ministère au moment où ce Ross à faire partie du sénat. De modèles ces deux ancêtres, LaVé- Aussitôt qu'il fût prêtre on lui puis le changement de gouverneconfit la tâche d'organiser la pa- ment, sir Geo. Ross dirigeait l'op-

pionniers blancs, Son Honneur temps de 1869, il commença à di- M. Georges Ross était un orateur éloquent et cultivé. Il avait étudié l'histoire et les classiques et c'était toujours une jouissance intellectuelle que de l'entendre. Ses adversaires ont combattu avec raison ses théories politiques, mais ils ont toujours rendu hommage à la beauté de son verbe.

## Notes Politiques

Il convient de féliciter le gouvernement et l'opposition d'Ontala manière énergique avec laquelle ils ont disposé de l'affaire Evanturel, Il est probable que M.

## SANG GAULOIS

PILATRE DE ROZIER

(1785)

Le premier ballon à gaz ne fut tre la potence !"

comme on le croit souvent. Dès le Gaulois? Il s'agit de mourir... 27 août 1782 le Globe s'était élevé cette fois-ci, c'est pour la science ; au Champ-de-Mars en présence ce sera pour une idée, pour se sad'une foule immense, alors que le crifier, ou pour toute autre raison; Révérend Père Dwyer, O.M.I., premier Montgolfier ne s'éleva de peu importe: il s'agit de risquer sa que le 19 septembre.

que ami du progrès, mais qui ju- passa bien. geait la tentative imprudente, on Mais les amateurs d'émotions due au ballon, et contenant une avoir leur revanche. chèvre, un mouton et un coq.

mouton broutait paisiblement; aérienne. l'innocent animal ne se doutait pas

d'un coup de pied du mouton, la neau de poudre. réussite n'était pas complète aux Aussi, sa machine était-elle veux du roi. L'histoire ne racon- peine à quelques centaines de mète pas si le conseil privé fut appe- tres de hauteur, qu'elle prenait feu, lé à en délibérer; mais quand Pi- et que les deux aéroneutes précipilatre renouvela sa demande au roi tés à terre, mouraient quelques de s'élever lui-même dans les airs, instants après leur chute. il se vit refuser l'autorisation.

tre la volonté du roi.

damné à mort pour tenter l'expé- aux aviateurs. rience: "Quoi, s'écria Pilatre, nous

Saluons aujourd'hui le précur- | hésiterions à nous introduire dans seur de nos hommes volants. Com- le ciel que nos ancêtres se vantaient me bien d'autres précurseurs, c'est de recevoir sur la pointe de leurs un Français, et il paya de sa vie les lances, s'il venait à s'écrouler sur premiers et timides essais qui plus leur tête? Est-ce qu'un vrai sang tard devaient permettre au monde gaulois aurait cessé de couler dans

quis d'Arlandes et moi, qui som-L'enthousiaste physicien qui mes de fidèles sujets de Sa Majesétait Pilatre avait l'âme d'un sa- té, réclamons l'honneur d'y être vant doublée de celle d'un héros: exposés. Nous ne voulons pas que Afin de prouver aux incrédules que l'on nous ravisse cette gloire pour l'air tiré du fer par l'acide vitrioli- l'accorder à quelque vulgaire asque était combustible, il n'hésita sassin, dont la vie appartient au pas à en remplir ses poumons et à bourreau. Il ne faut pas que l'im-'enflammer pendant l'expiration. mortalité devienne un refuge con-

pas construit par les Montgolfier, Le reconnaissez-vous le Sang la cour du château de Versailles vie, "onus réclamons l'honneur d'y être exposés."

C'est alors que Pilatre forma le L'expérience eût lieu le 4 noprojet de s'attacher au-dessous de vembre 1784; l'ascension se fit du Les porteurs, les Révérends Pè- la sphère légère. Mais, devant parc du château de la Muette et res Magnan, Hillard, O'Donnell, l'opposition de Louis XVI, monardura vingt et une minutes. Tout se

fit un essai avec une cage suspen- dramatiques ne tardèrent pas à

Le 15 juin 1785, l'intrépide Pi-Le voyage de neuf minutes s'ef- latre quittait le sol de la ville de fectua bien et à l'arrivée des té- Boulogne, avec son élève, le jeune moins sur les lieux de l'atterrissage Romain, pour passer en Angleterre la chèvre n'avait aucun mal, le en franchissant le détroit par voie

Sur une machine de son invenqu'il venaît d'exécuter une expé- tion, combinant les idées de Montrience que les hommes les plus in- golfier et de Charles, il partit, intrépides n'envisageaient point sans venteur téméraire, hardi et impéquelque appréhension et que seul, tuent, dédaignant les obstacles, en peut-être, un Pilatre pouvait ten- ne se précautionnant pas suffisamment contre l'extrême inflamma Mais le coq, avait une aile écor- bilité du gaz hydrogène qui gonchée, et bien que plus de dix té- flait son ballon. Jean Bart coumoins fussent prêts à déclarer sous rait moins de risques quand il fuserment que la blessure provenait mait sa pipe au-dessus d'un ton-

Le souvenir de cette mort af-L'indignation de Pilatre fut vio- freuse a pendant longtemps pesé lente, mais, à cette époque il n'y sur l'idée de Pilatre de Rozier mais avait aucun recours possible con- comme le dit fort justement W. de Fonvielle, dans notre France, un La seule ressource était de chan- accident, voire une catastrophe. ger l'opinion du Souverain, Pila- n'a jamais arrêté l'essor qui, pour tre s'y employa aussitôt, et, s'étant une idée grande et juste, en fut la bien mis en cour par l'intermé-cause. L'esprit public se rassura. diaire du marquis d'Arlandes, il se | D'autres témérités se produisirent. montra d'une rare éloquence pour D'autres accidents mortels eurent faire revenir le roi sur sa décision lieu, et plus que jamais pourtant, qui avait été de se servir d'un con- le ciel est ouvert aux acronautes et

F. DENISET.

sion ce matin comme député de M. Lauzon préconise avec énergie,

M. W. Tupper, avocat distingué de Winnipeg, fils de Sir Charles Tupper, vient d'être nommé candidat du gouvernement Roblin, dans le comté de Morden-Rhineland. M. Tupper est un orateur éloquent et renseigné. Son entrée dans la lutte indique la vigueur avec laquelle le gouvernement Rogne électorale

Il est encore question de sir Thomas Shaughnessy comme successeur de Lord Strathcona à la position de Haut-Commiseaire canadien à Londres. Il est peu probable cependant que M. Shaughness quitte le C.P.R. pour lequel il a été un génie bienfaisant depuis de longues années. Les compagnies de chemins de fer ne laissent pas partir de tels hommes.

Dès le lendemain de sa nomination comme candidat du gouvernement Roblin, M. J. B. Lauzon s'est mis au travail. Ceux qui le connaissent savent quelle activité il met dans une campagne électo-

Evanturel n'ira pas de sitôt offrir | de LaVérendrye se déclarent assuses services, comme député, à l'As- res de la victoire par une grosse sociation des Marchands de Li- majorité. La politique des Bons queur, pour la somme de \$10,- Chemins et des Abattoirs Publics, M. Evanturel a donné sa démis- du programme ministériel, et que lis jusqu'à ouze livres.

attireront au gouvernement un



M. J. B. LAUZON

grand nombre de recrues dans ce

On dit que M. William Molloy songe à poser sa candidature dans une autre division électorale.

Le système des colis postaux inauguré par l'Honorable L. P. M. Lauzon et ses amis du comté Pelletier fonctionne magnifiquement et rend déjà de précieux services. On avait commencé par une limite d'un poids de six livres, qui forment un epartie importante mais on accepte maintenant des coLE CATHOLICISME EN AN- 1 Bon Dieu et la Sainte Vierge GLETERRE

(Le Soleil)

La vitalité catholique en Angleterre, depuis la réforme, est mer

En 1690, cette ville possédai eux catholiques; en 1700, il avait treize familles catholique en 1778, cinq cents; aujourd'hui, la capitale industrielle de l'Angleterre possède trente-deux églises catholiques qui suffisent à peine aux quatre-vingt mille catholiques FINANCE. qui les fréquentent.

LE VRAI GUIDE

(L'Action Sociale)

Comment se fait-il donc que tant de catholiques pourtant cultivés, peut-être même trop cultivés d'une culture mal ordonnée, qui gémissent sur leurs divisions et sur leur impuissance résultant de ces divisions, ne voient pas que Dieu leur a donné, pour qu'ils s'en servent, ce moyen nécessaire d'entente et d'union qu'est l'autorité enseignante et dirigeante du chef infaillible de l'Eglise?

Comment leurs divisions persis tantes et irrémédiables ne leur font-elles pas voir, par l'excès du mal qu'elles causent, que c'est autour du Pape, du Père, et sous ses ordres, que l'union doit se faire ?

GARE A LA TYPHOIDE (La Presse)

C'est à cette saison-celle de la fonte des neiges-que l'eau renferme le plus de germes dangereux; on fera donc bien de suivre un excellent conseil des autorités sanitaires, en faisant bouillir l'eau avant de la consommer. On évitera ainsi un danger grave, le plus commun, de l'avis de tous les hygiénistes.

que le germe de la typhoïde se rappelant son vote et son attitude trouve dans l'eau seulement; le vi- là la Chambre des Communes, sur lain vibrion nous guette dans bien la question des écoles du Manitod'autres milieux, surtout lorsque ba. "C'est l'épisode de ma vie dont ces milieux ne sont pas d'une pro- je suis le plus fier ! se contenta de preté rigoureuse. La propreté est riposter le ministre de la Colonisala base même de l'hygiène; sans el- tion, à la barbe de ses collègues. le, il est presque inutile de vouloir | Or, ce vote et cette attitude l'alutter contre les épidémies. L'his- vaient fait mettre au rancart, par toire est là pour le prouver. Sans | tout son parti, pendant près de dix doute, la science a largement sup- ans. Jamais il n'en a rougi, ni depléé au défaut de propreté dans mandé pardon ou excuse. Et ceux quelques pays; mais la propreté est | qui l'ont connu dans l'intimité satoujours la grande souveraine de | vent que cette attitude lui fut insvant laquelle les savants s'incli- pirée par des convictions les plus nent, et les peuples les plus pro- profondes et les plus vivantes, par pres sont ceux chez lesquels les épi- la foi religieuse qui a dominé toudémies sont les moins fréquentes. Le sa vie intérieure et l'a suivi jus-

L'HON. M. MONK (La Presse)

Depuis qu'il est sorti du ministère, M. Monk souffre d'une mala- tion non sentie, non vécue. die cruelle qui le retient chez lui. Sa condition s'étant quelque peu catholique traditionnel, avec ses améliorée à un certain moment, il qualités si riches et ses lacunes coravait décidé de prendre part aux respondantes, - ce type que tant délibérations de la Chambre du- de nos compatriotes connaissent si rant la session actiuelle, lorsqu'une | mal eu si peu. Il avait non seulegrave rechute le força à renoncer ment la haine du renégat, mais à son courageux dessein. La nou- une répulsion invincible pour l'Irvelle decette retraite soudaine et la landais à demi conquis pa rle snolettre d'adieu de l'ex-ministre à ses | bisme, la fortune ou les honneurs. électeurs de Jacques-Cartier ne Aussi fut-il l'un des défenseurs les manqueront pas de fournir au plus ardents, les plus sincères, les monde politique une douloureuse plus constants, des Canadiens-fransurprise, et cette brusque interrup- çais, de leur langue, de leur histoition d'une carrière politique en re, de leur rôle et de leur influence tous points admirable causera de dans la vie nationale. vifs regrets.

lant avec une égale aisance les était sincère et vécue. deux langues officielles du pays, il a joué un rôle important dans la politique canadienne, illustrant à la fois notre Parlement et la tribune populaire par sa mâle éloquen-ce, toute pétrie de franchise, d'honnêteté et de patriotisme.

LE PERE THOMAS DE CROSS LAKE

(L'Ami du Foyer)

Foyer, il est pourvu d'un traîneau à chiens. Il va pouvoir visiter ses missions et exercer son zèle pour le saiut des âmes.

Ces bienfaiteurs du Canada et des Etats-Unis ont été si largement généreux, qu'il a pu acheter pour son traineau des chiens et du pois-

son pour les nourrir. faire. Le matin à la messe, je pen- une pareille abnégation ! serai à eux et à leurs familles. Le regretté défunt laisse une veu-Quand je conduirai mes chiens, et ve et huit enfants qui étaient son que je serai bien emmitouffié dans bonheur et qui l'adoraient. mon traîneau, je me souviendrai d'eux et je trouverai bien le moyen alors de dire quelques "Ave Maria" pour eux. C'est plus facile quand il fait froid, car et aussi les "Ave Maria." Ne pouteues du missionnaire, je prierai le abonnement.

les remercier pour moi.

Avec mon attelage, je visite mes malades plus régulièrement et plus commodément. J'ai pu aller passer quelques jours à Norway House en l'absence du Père Lecoq. De retour à Cross Lake. vais partir faire une tournée géné ca durera quinze jours. A mon pourrai peut-être faire quelque

(Le Soleil de l'Ouest)

Ce ralentissement et cette rarete de l'argent n'étaient pas spéciaux au Canada et tenaient à des causes qui, pour la plupart, n'avaient rien à voir avec l'Ouest,-avenir menacant en Europe occidentale, guerre des Balkans, etc., etc.

Cependant cette situation s'est fait plus particulièrement sentir ici parce que nous sommes dans une viile naissante.

Il y avait un moyen d'atténuer cet état de choses. Au point de vue réclame et publicité le gouvernement et les entreprises particulières ont fait beaucoup. On sait maintenant de l'autre côté de l'At- Dr. LACHANCE lantique que Winnipeg existe, on admet ses possibilités on ignore complètement ce qu'elle est.—Ce CHIRURGIE ET MALADIE; DE n'est pas seulement dans les campagnes de l'Ouest que l'on devrait envoyer les trains exposition, mais encore aux expositions internationales, interurbaines, et c'est sous les yeux des étrangers qu'il faudrait faire passer des échantillons des produits de l'industrie locale.

CHARLES R. DEVLIN (Le Devoir)

Un jour, à Québec, un adversaire, vrai type de politicien rogue et Il ne faut pourtant pas croire étroit, voulut le taquiner en lui que dans la tombe: il n'était pas de ceux chez qui la croyance en glise n'est qu'une manifestation accidentelle et fugitive de l'esprit ou l'expression banale d'une tradi-

C'était le vrai type de l'Irlandais

M. Monk a toujours été le type d'Irlandais intelligents qui regretdu gentilhomme accompli. Poli tent que les circonstances n'aient et courtois dans la discussion, il pas permis à la masse de leurs comsavait se faire admirer de ses parti- patriotes de se lier étroitement sans tout en conservant le respect | avec les Canadiens-français et de se de ses adversaires. Né d'un père faire une mentalité française pluanglais et d'une mère canadienne- tôt qu'anglaise. Et toute sa vie infrançaise, il est l'héritier glorieux time a prouvé, plus encore que ses des qualités des deux races. Par- actes publics, que cette conviction

Henri Bourassa.

DEVLIN

(La Patrie)

Charles Devlin était la bonté même. Courtois, obligeant, hospitalier, il avait le cœur sur la main. Que de misères il a soulagées et que de consolations il a su donner à ceux qui sonuffraient!

M. Devlin descend dans la tom-Un homme heureux, c'est le Pè be plus pauvre que lorsqu'il est re Thomas. Grâce à la générosité entré dans la politique. Bien qu'il de quelques abonnés de l'Ami du ait occupé des postes importants, qu'il ait eu la confiance de ses chefs, qu'il ait été mêlé à de grandes entreprises, il n'a jamais songé drale. à acquérir de la fortune, se disant sans doute, que Dieu qu'il servait de son mieux, prendrait soin des Provencher et chez Monsieur C. D.

Ce n'est pas souvent que l'occasion nous est donnée de signaler à Comment remercier les dona- l'admiration du peuple, un pareil teurs? "Voici, dit-il, ce que je vais | dévouement à la chose publique et |

Notes invitons nos lecteurs à nous faire parvenir sans vant assez remercier les bienfai- retard le montant de leur

AVOCATS-NOTAIRES

Argent à prêter sur hypothiques. Piacement de capitaux privé Bureaux : 401. Bloc Somerset

> Avenue du Portage, Winnipeg Triephones: MAIN 2079

W. B. TOWER . J H. DUBUC

AVOCATS ET NOTAIRES

BUREAUX: 201-205 EDIFICE SOMERSFT

AVE. PORTAGE, WINNIPEG, MAN. CISIER PUSTAL 443

thert Imbac

Avoués et Notaires

Avocats. BUREAUX: 27 et 28 Edin a Canada Life Com Mala et Portage

Telephones Main 8696 et Main 583 Placements de capitaux prives

SPECIALITE: LA PENME

SOMERSET BLOCK CHAMBRE 245 AVENUE DU PORTAGE, Téléphone Main 7204 WANTPEG CONSULTATIONS : 2 & 5 P M. Tel resutence Main 2613. St-Boniface

CHIRUBGIEN DR. R. J. HURST, MEMBRE DU COLLE-GE Bryst d'Ang eterre, lemnie médecin du Collège Royal à Londres. Spécialite; maiareau 305, Bâtisse Kennedy, Avenue du Portage len face Eatons, Phone Main 814 Heur-s de bureau, de 10 12, 3 5 et 7-9.

DR. N. A. LAURENDEAU Ex-Interne de l'Hôpital de St-Boniface

BUREAU No. 168, AVENUE PROVENCHER

ST-BONIEACE HEURES DE CONSULTATIONS 8 à 9 a. m. 1 à 5 p. m.

/ # 81 p. m. TELEPHONE MAIN 1392

DES HOPITAUX DE PARIS

Ex-Interne des Hopitaux de Montreal St Paul et Notre-Dame Dieu et au magistère divin de l'E- specialite: Chirurgie d'Urgence CONSULTATIONS: 2 A 5 P. M.

TELEPHONES: | BUREAU: MAIN 4639 | BESIDENCE: MAIN 4640 BUREAU: CADGMIN BUILDING CHAMBRE 106

Winnipeg

Coin Graham et Main

J. GRYMONPRE

NOTAIRE PUBLIC, J. P. Licencie en droit de la Faculté de Paris 283 Avenue Provencher SAINT-BONIFACE

Prêts hypothecaires Terres à vendre. Burnaux ouverts tous les jours de 8 à 9 A. M. 1 à 3, 8 à 9 P. M Il appartenait à cette catégorie De Notaris Spreckt vlaamsch Phone Main 1886

F. DE GRAMONT

Notaire et Agent Financier 44 Aikins Bldg Winnipeg

LOTS À VENDRE vacants ou bâtis sur demande (INFORMEZ-VOUS)

ON DEMANDE des Agents actifs et ayant références Téléphone Garry -

Chambre de Commer- J. L. DEVAUX ce de St-Boniface

Le banquet annuel de la Chambre de Commerce de Saint-Boniface aura lieu le jeudi 26 mars, en la grande salle de l'Académie Provencher, rue Cathé-

On pourra se procurer des cartes chez Monsieur J. B. Lecleze, 17 avenue Carson, coin Taché et Marion. Prière de se håter.

AGENT D'IMMEUBLE

Prévient sa clientèle qu'il transféré ses bureaux 602 Great West Permanent Bld.

356 RUE MAIN face de la Farmers Tel Main 7862

AVOCAT, NOTAIRE, ETC. 308 MCINTYRE BLUCK PHONE MAIN 1554

DENTISTE

Gradué du Collège Dentaire de ( hicago, Lauréat du Coliège Dentaire de la Nouvelle Orléans, membre fondateur de la société de Stomatologie.

NOUVELLE ADRESSE 356 Rue Main, Bâtisse de la Great-West permanent Loan Co au 7eme. étage.

GERVAIS BUREAU No. 426, RUE ST-JEAN-BAPTISTE Jacques Mondor

ST-BONIFACE CONSULTATIONS

9 à 11 a, m. 1 à 4 p. m. 7 à 10 p. m. TELEPHONE MAIN 8174

Chirurgien-Dentiste 'DISMORR" BLOCK, SUITE 327 AVENUE DU PORTAGE

WINNIPEG Le Docteur a la pratique du Collège St-Boniface et parle tes deux langues, le français et l'anglais.

PHONE M. 7929



La Medecine NORWOOD

doit être de première qualité et dispenser dans la dose exacte. Quand vous faites remplir ici vos prescriptions vous êtes assurés d'avoir ce que veut votre médecin

Pharmacien-Opticien 84 Ave Provencher, St. Boniface

----POUR VOS----

EPICERIES et **PROVISIONS** ALLEZ CHIZ

AvenueTaché, St-Boniface Où vous aurez toujours des marchandires de première qualité.

PROFESSEUR DE

Studio: 410 RUE LANGEVIN

Tél. Main 3998

Avocat, Notaire, etc.

St-Boniface

308 Edifice McIntyre, - Winnipeg, Man TÉLÉPHONE MAIN 7488

Avec l'agrandissement de notre journal, nous devenons en mesure cenx dni simetaient collapotet g a notre redaction. Nous ouvrons done nes colon-

nouvelles qu'on vondra bien nous faire parvenir. Nos correspondants des campagnes, en particulier, sont invités à nous communiquer la chronique de leurs paroisses respectives.

avec plaisir tous articles, lettres,

LA VENTE

maintenant son plein

Porte & Markle

Pen de Gens devraient manquer cette Opportu-BILE. : AR TOUT BAT VEN DU MOINS CHER QUE LE PRIX DU GROS.

PORTE & MARKLE On parle Français

DEMANDE

Des hommes sont demandés de suite pour suivre les cours de l'Ecole des Machines à Gazoline à Winnipeg. On y apprend à conduire et répe Locomobiles à Gaz, les automobiles, et les chariots automobiles—anssi les machines Marines fixes, et Traction à la Gasoline. Quelques semaines de le-çons sont seulement nécessaires. Nous avons une agence gratuite d'emplois qui est notre propriété dans presque chaque grande ville du Canada et ues Etats-Unis. Ecrivez ou voyez-uous pour pamphlets lilustrés.

Rne Main, Winnipeg (En face de l'Hôtel-deVille)

(En haut)

T. A. INVINE JOS. TORMER J. W. MOUL PRIX FOURNIS SUR DEMANDE TELEPHONE Main 8132

STANDARD PLUMBING CO'Y No 44 AVENUE PROVENCHER

SAINT BONIFACE. Appareil de Chauffage à air chaus Ou à vapeur, Plombiers une spé csalité, une spécialité.

Spécialité de travaux de moteurs légers. Réparaet construction de biles, automobiles et pièces déta-

Voitures de Location et Touriste à toute heure de jour et de nuit Phone Main 2498

OFFICE, ATELIER ET GARAGE Coin des rues Horace et Saint-Joseph, Norwood Pourquoi acheter à Winnipeg, lors-que vous pouvez trouver dans votre Cité tout ce qui vous est nécessaire ? Nous sommes capable de vous fournir tout ce qui a rapport à l'automobile à des prix dédfiant toute concurrence.

ALBERT CONTANT GERANT



On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des abonnements au journal "Le Manitoba." Nous accorderons 25 p.c. de commission par abonnement.

Exposition de

POUR LA SAISON DE PRINTEMPS

Il est généralement connu qu'en matière de chaussures pour hommes, dames et enfants, et d'articles pour hommes et garçons notre assortiment est des plus complets et des plus parfaits. Cette saison nous avons obtenu tout ce qu'il y a de plus mouveau, de meilleur et de plus solide comme chaussures, et tout ce qu'il y a de plus en vogue et de plus maguifique comme articles pour hommes. Nous avons des chaussures pour tous, grands et petits, à des prix avec lesquels on ne peut pas rivaliser.



Nos articles pour hommes et garçons consistant de Chapeaux, Cravates, Chemises de négligé, Chemises de travail, Sous-Vetements, etc., reunissent les plus parfaites qualités. C'est toujours la qualité qui est de la plus grande importance et non pas le priz, car c'est de la mauvaise économie que de se procurer des marchandises de quaisté très inférieure à des bas prix. Mais notre principal mérite est de combiner les deux, c'est-à-dire parfaite qualité et bas prix et c'est cela qui nous a valu notre nombreuse clientèle et le grand encouragement que nous recevons.

Nous vous invitons par conséquent de venir exam ner notre nonveau grand assortiment de Chaussures et d'articles pour la saison de printemps, et nous vous assurons que vous en dériverez autant de plaisir, que vous realiserez des économies. :-: :-:

La Maison Blanche

31-33-35

PACIFIC

RAILWAY

Ave. Provencher

Prenez vos billets de transport

Le chemin de fer à double vois Soit par la ligne du Soo ou du

Résidence-Phone Main 4671

Par le C. P. R.

C. P. R., pour la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse ET TOUS LES AUTRES PAYS

D'EUROPE ET D'ORIENT Par les lignes du C. P. R., White Star Line, Allan Line, Conard Line, la Ligue Francaise, ainsi que toutes les autres Compagnies faisant le trajet sur l'Océan sur toutes les arties du monde.

SAINT-BONIFACE, MANITOBA

Pour tous renseignements et prix, adressez-vous à C. MARCOUX, Agent de transport. Résidence: 664 Avenue Taché Bureau: 64 Avenue Provenchor

Achetez de Cette Farine Mise a l'Epreuve du Four

Bureau-Phone Main 4855

PURITY FLOUR

Votre four produira certainement plus de pain et du pain de meilleure qualité, comme résultat de notre épreuve au four.

De chaque envoi de blé délivré à nos moulins nous prélevons un échantillon de dix livres. Nous le réduisons en farine puis nous en fabriquons du pain. Si ce pain est fort en qualité et en quantité nous employons l'envoi de blé dont provient l'échantillon. Au cas contraire nous le revendons.

La qualité de la farine de boulangerie vendue sous ce nom est de ce fait une garantie certaine. Achetez et profitez.

DE LA MEILLEURE PATISSERIE"

## De par le Monde Hopital Prive du Dr. B.Gerzabek

## GRIEFE MODERNIE

ervi d'aéroplanes pour atteindre es rebelles, qui, peu après, furent

## Un journaliste français pu-blierait un Illustré au Ca-

M. Gabriel Verdier, correspon-dant officiel de Revues Françaises, Lafitte et particulièrement de "Je sais Tout", est de passage à Ottawa, en ce moment.

M. Verdier désirerait publier un supplément illustré avant trait au commerce et à l'industrie cana-

ses monuments et de ses principaux édifices.

### L'ex-valet du cardinal Rampolla arrêté.

été arrêté sur l'ordre de l'avocat de farine. la couronne, et mis en prison. Il est accusé d'avoir dérobé plusieurs ment du 8e au 20e jour, le gouverarticles appartenant au cardinal nement, considérant que la con-Rampolla, comprenant une chape sommation quetidienne de Paris, de grande valeur qui, dit-on, a été en fait de céréales, est d'environ vendue à un prélat du Vatican.

d'avoir volé la boîte qui contenait spéculation abusive, les achats segagnait.

### L'ANARCHIE AU PORTUGAL

Madrid. — Le sous-Secrétaire d'Etat pour l'Intérieur, a annoncé que l'anarchie regnait dans la république portugaise où le nombre des révolutionnaires s'accroit rapidement, il est impossible d'obtenir des renseignements complets ; car les communications télégraphiques entre l'Espagne et le Portugal sont rompues.

### Signaux lumineux pour passages à niveau et coins de routes dangereux.

sives. Aussi la nécessité se faitelle sentir de pluz en plus pressante de disposer aux passages à niveau, pour la nuit, des signaux optiques permettant aux conducteurs de reconnaître à temps si les passages à niveau sont ouverts ou fermés. Ces signaux sont constitués par des lampes éclairant un signal peint en noir, sur une vitre dépoie. l'intensité lumineuse doit être suffisante pour lui assurer une visibilité parfaite et rendre le signal efficace.

Ce genre de signaux lumineux est également à recommander pour les coins de routes dangereux. L'Allemagne et l'Angleterre les emploient déjà. Il serait bon que les passages à niveau au Canada et les coins dangereux soient éclairés do cette manière, car plusieurs accidents dont quelques uns mortels auraient pu être évités.

## MORT D'UN CARDINAL puissent être pinces.

Salzurg, (Autriche).-Le cardinal Joham Katschthaler, archevêque de Salzburg, est mort le 28 février. Il était né en 1832 et avait été créé cardinal en 1903.

### UN EMPRUNT DE 25 MILLIONS

cer à Londres un nouvel emprunt | fiés à la jeune fille de son rêve. de 25 millions en débentures à 4 considéré comme un prix favora-

La somme empruntée est destinée à payer d'abord 1,000,000 de livres sterling de bons du trésor dont l'échéance tombe le 16 mars.

les débentures garanties 3 pour cent du Grand Trone Pacifique. \$7,500,000 pour payer le reli-

quat de l'emprunt du Grand Tronc Pacifique. Le reste des 25 millions sera dépensé au Canada. cet emprunt n'augmentera pas la dette nette du Canada.

### Les Suffragettes menacent par abonnement. le roi d'Angleterre.

Londres. - Mme Dacre-Fox al pu faire parvenir au roi la lettre ècrite par Mme Emmeline Pank- \$1.00 par année.

dans le palais de Buckingham."

### UN ROI AVIATEUR

Bruxelles, Belgique. — On an-nonce que le roi Albert, des qu'il sera rétabli, se rendra en France et tentera d'obtenir le diplôme de pi lote d'aéroplane.

### PARIS ET LA GUERRE

Au sujet de la question de l'approvisionnement de Paris Son article s'illustrera de plu-sieurs photographies d'Ottawa, de ses monuments et de ses princi-

"Le problème consiste à approvisionner la capitale de vivres du Se au 20e jour d'une mobilisation; car après cette période, le ravitaillement pourra de nouveau s'effectuer d'une manière normale. Pour Rome.—Guiseppe Caretti le va- les premiers huit jours, il y a des let du feu cardinal Rampolla, a réserves suffisantes de grains et de

"Pour assurer l'approvisionne-10,000 quintaux, a demandé la Depuis la mort du Cardinal création d'un stock de 100,000 Rampolla, le valet a été soupçonné quintaux. Afin d'empêcher une le testament du cardinal. D'après | ront effectués peu à peu, et, afin de une enquête fate par la police, Car- gagner un nombre de commerretti achetait beaucoup de billets cants ausei grand que possible au de loterie, et dépensait beaucoup projet la prime qui était jusqu'ici trop d'argent pour le salaire qu'il de 3 francs, sera portée à 4 francs par quintal."

### UN JUGEMENT EXTRAORDINAIRE

New-York-Le juge Davis vient de rendre un jugement fort peu ordinaire. Il a condamné à sept ans et demi d'abstinence de liqueurs enivrantes un individu passible de sept ans et demi de prison. En effet, J. A. Sheridan, président de l'Association indépendante des commerçants de glace, a été trouvé coupable d'avoir voulu extorquer \$1,000 de la "Knickerlocker Ice Company," en la menaçant d'une campagne de presse.

"Il est évident, dit le juge à l'ac-Les progrès de l'automobile ont cusé, que vous êtes une victime de déterminé sur les routes un énor- l'ivrognerie. Il serait bon de vous me accroissement de trafic; les vé- empêcher de boire. Je suspendrai hicules mécaniques de tous genres | donc la sentence; mais, si pendant prennent des vitesses parfois exces- les sept années qui vont suivre vous êtes pris à boire, vous serez traduit devant la justice et condamné à sept ans de prison.

## LE JEU A BORD

Les grands transatlantiques sont ordinairement des rendez-vous de joueurs professionnels qui écorchent les naïfs autour du tapis vert. No. 274. Dans la dernière traversée d'un paquebot à la mode, une cagnotte de cinq mille piastres a été enlevée par des grecs sans qu'il y ait eu la moindre arrestation.

La police du bord est généralement bien faite sur divers sujets tout à fait secondaires, mais elle n'est pas faite du tout contre le jeu, et les vols à la carte filée, à la carte biscautée ou au pari sur la vitesse du navire, se font ouverte- Grand Trunk Pacific. ment sans que jamais les coupables

Il semble que les coureurs de paquebots devraient être reconnus par les trésoriers du bord, aussi bien et aussi facilement que les écumeuses de michés qui font traversées sur traversées et se liancent chaque fois avec quelque bon jeune homme riche, qui perd à la la constance féminine, et ses bil-Le gouvernement vient de pla- lets de banque trop facilement con-

La peste du jeu dans les transatpourcent 1960. Le gouvernement lantiques est certainement le côté se réserve le droit de racheter après | le plus désagréable du voyage, et 1940. L'emprunt a été souscrit n'est pas recommandée comme dépar des financiers à 99, ce qui est lassement aux personnes qui passent l'eau pour le bien de leur

On demande des agents toba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des abonnements au journal Le gouvernement assirme que "Le Manitoba." Nous accorderons 25 p.c. de commission

Abonnez-vous au Manitoba

415-417 AVENUE PROTOBARD - WINNIPEG, MAR. TELEPHONE ST. JOHN 474

, hilpit: I privé do Bactour Germbek n'e pas l'appares

DR. B. GERZABEK.





Soundstons

DES Soumissions cachetées, adresveloppe "Soumission pour l'érection temps et lieux ci-après indiqués, des bâtisses de l'Agence à Touchwood

Sur la moitié nord de la section II. nichy, Saskatchewn. Une bâtiese pour la résidence de

bâtisses suivantes :

'Agent des Sauvages, Plan No. 263. Une bâtiase pour la résidence du Commis de l'Agent des Sauvages, Plan Aulneau à la rue St. Jean-Baptiste. Une bâtisse pour la résidence de

l'Interprète de l'Agence des Sauvages, trand. Plan No. 267. Une bâtisse pour le bureau et le magasin, Plan No. 268.

Une étable, Plan No. 264. Sur la Réserve Gordon, huit milles de Punnichy, aur la ligne du Grand Trunk Pacific Une bâtisse pour la résidence du

Fermier, Plan No. 274. Une étable, Plan No. 265. Sur la réserve Muscowequan, deux milles de Lestock, sur la ligne du

Une bâtime pour la résidence du Fermier, Plan No. 274. Une étable, Plan No. 265. Sur la réserve Poorman, neuf milles

de Raymore, sur la ligne du Grand Trunk Pacific. Une bâtisse pour la résidence du Fermier, Plan No. 274.

Une étable, Plan No. 265.

Les plans et les devis pour toutes ces bâtisses pourront être vus, aux Pureaux de Poste, à Punnichy, Kenora, Watrous, Melville, Fort Qu'Appelle, fois, au débarquement, sa nancée Indian Head, ainsi qu'aux Bureaux des de quelques jours, ses illusions sur Terres à Régina, Saskatoon et Humboldt, et aux Bureaux des Sauvages à Kutawa, Saskatchewan, et à Winnipeg, Manitoba. Cea plans et devis peuvent aussi être obtenus sur demande au Département des Affaires des Sau-

> vages, Ottawa. compagnée d'un chèque accepté par dix p.c. de la somme totale de la sou- Taché. misison, et payable à l'ordre du soussigné, lequel sera retenu comme garantie, et confisqué dans le cas ou la ou les personnes soumisionnant refuseraient de signer le contrat, ou négligeraient Wachever les travaux selon

es conditions du contrat. Les soumisisons devront mentionner endroit séparément. Toutes les bâtisses devront être ache-

La plus basse, ni la plus haute soumission, ni aucune autre soumision ae aeront nécessairement acceptées. L'insertion non autorisée de cette annonce dans n'importe quel journal ne sera pas payée.

DUNCAN C. SCOTT. Aide-Surintendant Général des Affaires des Sauvages. Département des Affaires des Sau- toba. Ottawa, 11 février 1914.

## Cité de St. Boniface

AVIS est par les présentes donné que le Règlement No. 1056, de la Cité de Saint-Boniface, a été soumis au, et lu une première et seconde fois, par le Conseil de la dite Cité, et sera soumis au vote des électeurs dûment qualifiés de la dite Cité pour voter sur ce règlement conformément à la Section 493 sées au soussigné, et portant sur l'en- de la Charte de Saint-Boniface, aux Le but du dit règlement est de con-

Hills", seront reçues jusqu'à midi, le tracter et créer une dette approximati-25 mars 1914, pour la construction des ve de Vingt-Cinq Mille Boliars (\$25, 000.00) par l'émission et la vente de débentures, ufin de payer le déficit en-Canton 20, Rang 17, à l'ouest du 25me | tre le coût actuel de la construction méridien, adjacent au Canton de Pun- projetée d'égouts souterrains sur les rues suivantes : Sur la rue Aulneau, à partir de la

rue Hamel, à la rue Victoria. Sur la rue Victoria, à partir de larue Sur la rue St. Jean-Baptiste, à partir de la rue Victoria à la rue Ber-

Sur la rue Bertrand, à partir de la rue St. Jean-Baptiste à la rue Des-Meurons, et le montant imposable sur les propriétés bénéficiant directement du Manitoba 1902, aux fins d'obtenir des dits égouts, de \$2.50 du pied de frontage, tel qu'autorisé par la Charte

de la Ville. Le temps arrêté pour enregistrer le vote des électeurs, pour ou contre le Compagnie provinciale et de faire de dit règlement, est le premier jour d'avril, A.D., 1914, à partir de nuef (9) heures du matin, jusqu'à (8) heures du soir, et les bureaux de votation cher par de nouvelles licences accorpour les quartiers respectifs de la Cité de Saint-Boniface, seront tenus aux endroits suivants :

QUARTIER No. 1 Bureau de Votation No. 1, au ou près du coin de l'Avenue Provencher et la rue Laflèche.

QUARTIER No. 2 Bureau de votation No. 2, au ou près

du coin de l'Avenue Taché et la rue Notre-Dame. QUARTIER No. 3 Bureau de votation No. 3, au ou près

QUARTIER No. 4 Bureau de votation No. 4, au ou près

du coin des rues Marion et desMeurons QUARTIER No. 5 Bureau de votation No. 5, au ou près

une banque à charte au montant de du coin de la rue Marion et l'Avenue

Le trente-et-unième jour de mars, A.D., 1914, à quatre (4) heures de l'après-midi, au bureau du Maire, à l'Hôtel-de-Ville, de la dite Cité de Saint-Boniface, sont le temps et endroits arrêtés, pour la nomination de personnes en faveur de ceux qui sont intéressés \$10,000,000 serviront à payer dans les provinces du Mani- le prix de chaque bâtime, pour chaque et désireux de promouvoir le passage du dit réglement, et aussi pour la nomination de représentants de ceux qui vées pour le premier septembre 1914, sont intéressés et désireux de s'y opposer, pour assister aux différents bureaux de votation et aumi pour la nomination de personnes qui devront être présentes au compte final des bulletins par le Greffier de la Cité de Saint-Boniface, qui aura lieu le troisième jour d'avril, A.D., 1914, à midi dans le bureau du Greffier de la Cité de Saint-Boniface, Province de Mani-

> Cet avis est donné au nom du, et par le Conseil de la Cité de Saint-Boniface. Daté à Saint-Boniface, ce quatriè me jour de mars, A.D., 1914. J. B. COTE

Boniface, Man., le 4 mara 1914.

EUX AMIES.

le canadienne et sa boite de



les Pilules Rouges, le moyen de se maintenir en bonne santé, d'assurer le fonctionnement régulier de tous ses organes, de se munir d'un sang pur, riche et abondant si quelques assauts viennent en diminuer la quantité et la qualité. "L'anémie est un mal persistant dont j'ai souf-

lules Rouges les leur ont fournis et les ont pré-

munies contre les malaises sans nombre de l'a-

Que de femmes elles ont aussi secourues main-

tes et maintes fois dans leurs obligations crois-

santes et les épreuves répétées qu'avait à subir leur nature sensible et délicate; et, grâce à la vertu, à la puissance du remède, elles se sont rele-

vées toujours promptement, ont conservé leur

Les Pilules Rouges ont encore été le remède

des femmes sur le retour de l'âge, et parce que des centaines d'elles doivent à leurs bons effets d'avoir

vieilli sans souffrance et sans danger, et d'avoir

même vu renaître le bien-être de leur jeunesse, la

confiance la plus complète de la femme sur le retour de l'âge est toujours dans les Pilules

Donc, au cours de toute sa vie, la femme a,dans

vigueur, leur courage et leur bonne mine.

fert depuis mon plus bas âge. Avec les années, cette affection dont je ne pouvais triompher, me conduisait fatalement à une débilité générale. Je ne gardais pas le lit constamment, parce que je me faisais une raison, que je réagissais contre mon impuissance. J'avais peine à me tenir debout, ayant des palpitations cruelles et fréquentes et des maux de tête insupportables. Plusieurs médecins me donnèrent leurs soins sans me soulager. Je ne sentis une amélioration que le jour où, ayant con-sulté les médecins de la Compagnie Chimique Franco-Americaine, je pris, sur leur avis, les Pilules Rouges. J'en fis usage régulièrement, et ce Les Pilules Rouges de la Compagnie Chimi-remède transforma ma constitution, me rendit

pour les maladies des femmes, ont, depuis des absorbé une dousaine de boîtes, je jouissais d'une années, soulagé et guéri des milliers de femmes santé superbe qui faisait l'admiration de tout mon voisinage. Depuis lors, j'en ai pris encore de Que de jeunes filles elles ont fortifiées, aidées temps en temps, lorsque je me sentais quelques et poussées pour ainsi dire dans la vie que la petites indispositions. Les effets ont toujours été fragilité de leur santé, la faiblesse de leur consti-immédiats et excellents, ce qui me permet de les tution leur préparaient bien triste. Tracassées recommander sans crainte à toutes les femmes par le travail de la croissance elles avaient besoin faibles et malades." — Dame NARCISSE RO-

de sang nouveau, de forces plus grandes; les Pi-BERGE, 848 rue Rivard, Montréal. CONSULTATIONS GRATUITES.—Les femmes qui sont trop éloignées pour venir voir nos médecins, peuvent les consulter par lettres; sur leur demande, nous leur enverrons un questionnaire qui les aiders à bien détailler leur état et à bien le faire connaître. Après une étude sérieuse des symptômes

que Franco-Américaine, cette grande spécialité presque un organisme nouveau. Après en avoir

Rouges.

décrits, nos médecina indiqueront les moyens à prendre pour combattre le mal. Les Pilules Rouges, jamais yendues autrement qu'en boites de 50 pilules et portant l'étiquette de la Compagnie Chimique Franco Américaine, se trouvent chez tous les marchands de remèdes. Jamais elles ne sont vendues de porte en porte. Elles sont aussi envoyées par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c. une boite, \$2.50 six boites. Toutes les lettres doivent être nilressées:

COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMERICAINE, 274 rue Saint-Denis, Montréal.

Dr. G. O. BRAUDRY,

Dr. ELZRAR PAQUIN,



de tous les âges.

### SIROP DU Dr CODERRE

Est offert aux mères de famille, tel que préparé par le Dr. J. Emery Coderre, et positivement le seul recommandé par tous les médecins de "l'Université et du Collège Victoria". Voici les noms :

Dr. P. MUNRO, Dr. A. P. BRAUBIEN, Dr. L. B. DUROCHIER, Dr. O. RAYMOND, Dr. A. P. DILLVECCHIO, Dr. HECTORPELTIER, Dr. A. B. CRAIG,

Dr. D. W. ARCHAMBAULT, Dr. The. E. D'ODET D'ORSONNESSE. Dr. A. T. BROSSEAU, Dr. Alex. GERMAIN, Dr. J. A. KOY,

Dr. B. BIBAUD, Dr. R. H. TRUDEL, Tous : médecins ont certifié que le Strop du Dr. CODERRE pour les enfants est préparé avec les médicaments propres au traitement des auludies des enfants telles que : Coliques, Diarrhée, Dysenterle, Dentition douloureuse, Tous, Rhume, Stc.

last lez auprès de votre marchand pour qu'il vous donne le Strop du Dr CODERRE et n'en accept-z jamais d'autre. Evitez le a imitations Vendy par tong I a marchan to do cambdes. A grate bontolle

THE PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.

AVIS est donné par les présentes que demande sera faite à la session actuelle du Parlement du Canada par la Prudential Life Insurance Co.: compagnie incorporée par la Législature du Manitoba, chapitre 67 des Statuts l'incorporation de la dite "Prudential Life of Canada" avec bureau principal à Winnipeg et le pouvoir de reprendre les affaires, l'actif et le passif de la l'Assurance vie par tout le Canada en y comprenant toutes les branches qui s'y rattachent ou pourront s'y rattadées à la compagnie en vertu des articles des statuts et y ayant trait, et ce avec tous les pouvoirs nécessaires, nsuels ou fortuits en vertu de l'Acte des Assurances de l'an 1910.

Ce 53me jour de mars 1914. THE PRUDENTIAL LIFE INSUR-ANCE COMPANY.

Per G. H. MINER, Directeur-Gérant.

4ème plancher Keewayden Bldg. Winnipeg, Man.

## Soumissions

DES Sormissions cachetées adresfor Implement Shed", seront reques au Département des Travaux Publics jusqu'au mercredi 18 mars a midi pour la construction d'un hangar a fournitures au Collège d'Agriculture de St-

Les plans et détails pourront être

consultés à l'Office de l'Architecte Provincial, No. 261 Fort Street, Winnipeg. Les soumisisons doivent être accompagnées d'un chèque accepté d'un montant de 5 p.c. de la valeur totale de la coumisison. Ce chèque sera confisqué en faveur du Gouvernement Manitobain au cas où le soumissionnaire agréé refuserait de ratifier son contrat par écrit ou l'ayant fait, n'en exécuterait pas tous les détails. Le ministère ne s'eugage à accepter ni la plus basse ni aucupe des aoumis-

W. H. MONTAGUE, Ministre des Travaux Publics. Winnipeg, 7 mars 1914.



# FUMEZ LE TABAC

Il Donne Entiere Satisfaction 10c

la boite

## LA POUDRE A LAVER GOLD DUST NETTOIE TOUT

Elle fait l'ouvrage plus à fond que le savon ou tout autre produit affecté au nettoyage - en deux fois moins de temps et avec la moitié moins d'el-

Faites que tout reluise à la maison, et facilitezvotre travail à l'aide de la poudre

GOLD

## DUST

pour nettoyer tout ce qui se presente - le singe et la vaisselle, les planchers et les portes, les pots et les chaudrons, les vitres et les boiseries.

VOUS B'AVEZ PAS BESON DE BAVON, DE BORAX, DE SOUDE, D'AM MONIAQUE, DE NAPHTE, DE PÉTROLE ET D'AUTRES INGRÉDIENTS ÉTRANGERS, AVEC LA "GOLD BUST." ELLE FAIT TOUT L'OU-VRAGE À BLUE SEULE.

GOLD DUST,

## UNE DE PERDUE TROUVEES

GEORGE DE BOUCHERVILLE

(Suite)

-Oui, Tom, répondit Trim en

En ce moment, Léon, accompa-gné de deux matelots armés de pisméchant dans l'exécution de ses propres forfaits, plus par poltronnerie que par remords.

—Quel est celui qui conduit la

voiture? demanda Tom à Trim demi-voix.

-Un charretier appélé au ha

-Allons-nous l'arrêter ou laisser partir? -Laissons partir li, li n'y con-

naît rien à mon l'affaire. Tom sortit un instant, et congédia le charretier, après lui avoir payé sa course.

Ayant fermé la porte aux verroux, il fit garroter les trois prisonniers que l'on conduisit dans le jours de tranquillité, à une diète magasin à l'étage supérieur. -Mais tu saignes, Trim, lui de-

manda Tom aussitôt qu'ils furen montés au magasin. Qu'as-tu? Comment tout cela est-il arrivé? -Oh! pas grand chose; moue

l'a eu un piti rixe avec ces trois son réveil, le capitaine se sentit tell'hommes là.

-Mais tu es blessé! -Pas blessé, égratigné l'un peu; mais ce qui l'ét bien pu terrible, c'est que mon la blouse, toute neuve, est déchirée.

-Ta blouse, ça n'est rien; voy ons la blessure.

Tom examina la blessure de Trim; elle était légère et de peu de conséquence. Tom la lava avec de l'eau de vie, ainsi que deux ou trois contusions qu'il avait à la tête. Après ce pansement, Tom se fit raconter tous les détails de l'aventure de la soirée.

-Maintenant, continua Trim, moué va m'en l'aller trouver mon maître: li peut l'être inquiet si moué pas retourné. Prendé bien soin de ces prisonniers, surtout de c'ti là; il été un fameux coquin faut pas li échappé di tout!

Et il désigna luchon qui tremblait de tous ses membres. -Que ça ne t'inquiète pas, c'est

mon affaire. -Ah! disé donc, comme li fait

ti que c'ti là, et il montra Léon, li l'été libre ? -Ruse de guerre, je t'explique-

rai cela plus tard. Pluchon jeta un regard désespéré sur Léon, se sentant presque défaillir, à l'idée qu'il avait tout

découvert. -Bonsoir, Tom !

-Bonsoir, Trim Trim se hâta de retourner chez madame Regnaud, choisissant de préférence les rues les plus fréquentées, de crainte de faire quelque rencontre désagréable, à cette heure avancée de la nuit.

A la bourse St. Louis, où il y avait grand bal ce soir là, Trim, en passant près d'un groupe de trois quatre personnes, qui fumaient leurs cigares à la porte du café, s'arrêta, en entendant mentionner le nom du capitaine Pierre.

-Je crois vraiment qu'elle ne détestait pas le capitaine, disait une des personnes du groupe; mais sans présomption, je puis avouer qu'il n'avait pas de chance; pourtant c'était un bel homme. et brave, ma parole, très-brave!.... Pauvre St. Luc!... mourir si jeu-

Trim reconnut la voix éclatante

du comte d'Alcantara. -Pourquoi n'aurait-il pas eu de chance? demanda un des

-Vous êtes un farceur, répondit le comte d'Alcantara, vous voudriez que je vous confiasse mes intimités; c'est mon secret. Tout ce que je puis vous dire, sans blesser les convenances, c'est que le capitaine était fort jaloux de moi.... Pauvre capitaine, il avait bien tort, que Dieu bénisse son âme, car, foi de gentilhomme, ce n'était pas moi qui courait après la petite, c'était elle qui s'était éprise de moi et me poursuivait partout . . . hem!

hem -Vous ne poétisez pas un peu,

-Réalité, mon cher, réalité; et verriez bien d'autres! celle-là, elle tait la même chose de Miss Gos- les fils de cette trame. Nous ver- si matinal ! ford quand je parlais aMiss Thorn- rons

de vous adorer.

-Oh! les filles! s'écria le comte yeux, qui peut se vanter de comprendre? Profondes l'abime, qui peut sonder le fond de leurs cœurs? Elles ne paraissent en pubile qu'avec un masque sur toutes leurs actions, une décep

Trim ne resta pas pour entendre dit chez madame Regnaud où arriva au moment où Toinon se disposait à fermer les portes clef, n'espérant plus qu'il vint cette nuit concher à la maison ou auprès de son maître, qui dormait du sommeil le plus tranquille, ne s'étant pas réveillé une seule fois de

le tête à tête! Allez, je m'y cn-

### CHAPITRE XXI

RETOUR À LA VIE ACTIVE

La vigoureuse constitution du capitaine Pierre, jointe à deux prudente, à deux nuits de repos et au bonheur de se sentir libre, avait triomphé de la maladie; et le matin du troisième jour, quand le soleil éclaira sa chambre et que les chants du moqueur vinrent égayer lement rafraichi qu'à l'exception d'un peu de faiblesse, il se trouva aussi bien qu'il eut pu le désirer.

Trim, enveloppe dans une couverte, s'était jeté tout habillé et dormait comme un bienheureux, couché sur le plancher au pied du

lit de son maître. heure, et Pierre, afin de ne réveiller personne dans la maison, se leva connu. tout doucement et appela Trim, en le secouant assez vigoureusement pour le tirer de son profond som- sure que surgissaient à sa mémoi-

-Trim, lui dit-il quand il l'eut se, les attentions et les bienfaits de réveillé, je vais aller à bord du M. Meunier pour lui, il se sentait Zéphyr, j'ai besoin de voir ce qui de plus en plus accablé sous le s'y passe; j'irai ensuite déjeûner poids du coup dont il était frappé, avec M. Meunier, s'il est de retour dans ce qu'il avait de plus cher au de la campagne où tu m'as dit monde, la personne dans laquelle qu'il était allé.

dame Regnaud de n'être pas inquiète, que je me sens parfaitement bien, et de ne pas m'attendre pour déjeûner.

-Vous pas pouvez sortir c'heure, le docteur li l'a dit vous pas sorti di tout encore.

-Si le docteur me voyait, il me trouverait assez bien pour me laisser sortir. Et d'ailleurs il faut absolument que je voie M. Léonard et M. Meunier. Après cela je penserai à madame Coco-Létard et à ses élèves I

Trim vit avec terreur sur la physionomie de son maître sa décision de sortir, pour aller chez M. Meunier et à bord du Zéphyr. Quoique son maître lui parut parfaitement rétabli, il croyait que s'il apprenait subitement la mort de M Meunier, cette nouvelle ne lui causât une réaction, aussi fit-il tout en son pouvoir pour le détourner de sa resolution.

et amené li à li tout suite : pis moué | les genoux et se prosternant devant couri l'après chez M. Meunier, son Dieu, il offrit une prière ferquoique moué sé bien li pas vini, car li l'été pas vini encore hier soir, homme qui, depuis des années, dit Trim en élevant sa voix.

dans la chambre voisine.

Trim, et il comptait sur l'influence de Mme Regnaud pour dissuader le capitaine de sortir, au moins | quel tôt ou tard doivent venir s'huavant que le docteur eut donné son opinion sur la convenance de l'in- les cœurs les plus endurcis. La former de la mort de M. Meunier, prière du capitaine Pierre fut agréqu'il ne fallait lui apprendre qu'a- lon, la tête penchée pius il revint

vec les plus grandes précautions. même ton, il été bon vous pas montré li dans les rues, avant nous l'attrapé, tous ceux qui voulé faire li mouri dans l'eachot; moué croye

nard itou. -C'est justement pour cela que je veux voir M. Léonard.

li. Et tout en disant cela, Trim sortit de la chambre.

Il a peut être raison, pensa le capitaine quand Trim fut sorti; il doit y avoir eu quelque complot mander la cause. Il lui montra du bull, était ce soir au bal, vous en dans lequel les Coco-Létard ne doigt le journal qui était sur la tajouaient qu'un rôle secondaire. En | ble. était folle de moi,, c'est le mot, fol- effet ce n'était pas mon argent le; une véritable frénésie! et ja qu'ils voulaient avoir, d'ailleurs cette Mathilde! je lui avais bien louse !... Aussitôt que je parlais savaient-ils si j'en avais sur moi? recommandé pourtant de cacher à Miss Gosford, Miss Thornbull de- Il doit y avoir quelque main puis- toutes les gazettes. Mais aussi qui venait rouge, bleue, blanche; c'é sante et secrète qui faisait mouvoir aurait pu se douter que vous seriez

capitaine s'habilla, après quoi il dit le capitaine avec un soupir, lie Anglaise n'a pas eu ce soir l'air passa tout doucement dans le sa- tôt ou tard j'aurais appris cette fâlon où il s'assit sur un fauteuil cheuse nouvelle; peut-être valait-il

fin tragique. Le jeune Pierre de ion que lui avait léguée son bienfaiteur; mais la providence en avait ordonné autrement, et à peine les cendres de feu M. Alphonse ritier ont été déposées près des sienaes. Son corps fut trouvé flottant au bayou bleu, nové par accident, suivant le rapport du Coronaire.

"Les funérailles du capitaine cathédrale, à midi précis. Une foule immense assistait à la cérémonie: la présence des matelots du Zéphyr et du Sauveur, rangés quatre de front à l'arrière du cercueil, donnait à la procession un air de solennelle grandeur."

Le capitaine lut à deux reprises l'article du Courrier, sans pouvoir y rien comprendre. Il regarda à la date de la publication; c'était celle du 1er novembre 1836.

-Mais c'était bien avant-hier se dit le capitaine, en relisant l'urticle pour une troisième fois. Oui, c'est ca, c'est bien ca.. Comment? M. Meunier mort ! et moi mort, noyé, enterré... mes funérailles. mes matelots à mes funérailles! oui, c'est bien ça. Et pourtant, je ne dors pas..... En vérité, je n'y comprends rien

Le capitaine mit le journal sur la table, se rejeta en arrière dans le fauteuil, et le front appuyé dans ses deux mains, les coudres aux bras du fauteuil, il se mit à réfléchir. Mais plus il réfléchit à ce que contenait le Courrier, plus les choses lui parurent énigmatiques, à l'exception néanmoins de la mort de M. Meunier, son bienfaiteur, Il était encore de bien bonne son père; plus que son père, puisque son père il ne l'avait jamais

Pierre sentit son cœur oppresse d'une immense douleur; et à me re les vertus, les bontés, la tendresil avait concentré toutes ses affec-Dans tous les cas, tu diras à ma- tions et son amour filial.

Il demeura quelque temps absorbé dans sa douleur, puis il se leva, fit trois à quatre tours dans le saable à Dieu, parce qu'elle était sinauprès de la table, regarda quelques instants le journal, qui lui avait appris la mort de son bienfaiteur, sans y toucher. Ses yeux semblaient se couvrir d'un voile, il regardait et tout ce qui se trouvait sur la table lui apparaissait comme une masse confuse. Il dut voulu pleurer, mais il ne le pouvait pas. Il se frotta les yeux, prit le journal dans ses mains, et pour une quatrième fois lut le compte-rendu qu'il contenait. Il n'y avait pas à s'y méprendre: M. Meunier était bien mort! A l'idée des vertus de son bienfaiteur, de sa générosité s bienfaisante pour les malheureux de sa piété si sincère durant sa vie vinrent se joindre la pensée et l'i mage des récompenses qui lui avaient été réservées dans l'autre -Moué va couri cri M. Lénard, monde: insensiblement il fléchit vente du fond de son cœur. Cet n'avait pas fait une prière, n'avait -Ne parle pas si fort, tu vas ré- pas demandé un secours au ciel, veiller les personnes qui dorment n'avait pas offert un remerciement pour les grâces et les faveurs qu'il C'était bien cela qu'espérait avait reçues, courbait en ce moment son front devant le Souverain juge du monde, devant lemilier les plus orgueilleuses têtes et cère, parce qu'elle partait de l'â--Vous l'été encore faible; et pis me; et il en fut récompensé. D'ac'est pas tout, continua Trim sur le | bondantes larmes coulèrent silencieusement de ses yeux, et soulagerent sa poitrine; il se sentit plus fort, car il avait demandé de la force au Dieu tout-puissant; il se seny avait grand complot et M. Léo- tit plus calme, car il avait demandé du calme au Dieu de toutes consolations.

Au moment où Pierre se relevait -Eh bin! moué couri cherché la figure encore toute baignée de pleurs, Madame Regnaud entrait dans le salon. Elle fut fort étonnée de voir le capitaine tout en larmes, et s'empressa de lui en de-

-Ah ! s'écria Mme Regnaud,

-N'en voulez pas à mademoi-Tout en faisant ces réflexions, le selle Mathilde de son oubli, répon-

fait est pour le mieux. Sour

-C'est ce que j'ai fait, ma bonne -J'entends quelqu'un ouvrir la raisonnables.

-Tiens ! c'est toi, Trim, s'écria Mme Regnand

-Oui, madame, répondit Trim Tel. Main 3321 en faisant un salut -As-tu amené M. Léonard? de

-Oui, li l'été à la porte, où moué a dit li d'attendé jusqu'à ce ue vous diré li pour vini. -Fais-le entrer, madame Regnaud me permettra bien de le rece

-Mais certainement, mon Pierre; dans ta chambre ou dans le sa-Fais comme si tu étais chez preuves dans toutes les stations de

dans la chambre à coucher du capitaine, celui-ci prit affectueusement son esclave par la main et se retournant vers M. Léonard, il lui dit: "Voici mon meilleur ami, je lui dois la vie; je vous prends à témoin que de ce jour il est libre et je veux qu'il soit traité comme tel jusqu'à ce que les formalités de la loi aient pu être remplies à cet effet. Si vous n'avez pas d'objection, nous le ferons entrer avec nous pour nous consulter ensemble car nous avons bien des choses faire, et j'ai besoin de son avis." M. Léonard approuva le capitaine; tandis que Trim, tout confus et ne trouvant pas de paroles pour exprimer ce qu'il ressentait, regardait le capitaine avec de grands

veux étonnés. Ce qui étonnait le plus Trim, ce n'était pas l'offre que lui faisait son maître de sa liberté, il la lui avait déjà offerte vingt fois, comme nous l'avons dit, et il l'avait toujours refusée; ce n'était pas non plus de lui entendre dire qu'il lui devait la vie, il n'avait fait en cela que son devoir et il ne s'en attribuait aucun mérite particulier. Tom en avait fait autant, et tout autre en eut fait de même, pensait le nègre; mais ce qui pour lui valait mieux, mille fois mieux que la liberté, c'é-tait de s'entendre appeler le meilleur ami de son maître, de sa propre bouche, et en présence du premier lieutenant du Zéphyr, en dépit des préjugés si enracinés des blancs contre les esclaves, espèces de choses qui ne sont ni hommes ni bêtes

Ce ne fut qu'avec la plus grande difficulté que le capitaine put obtenir de Trim qu'il entrât dans sa chambre pour prendre part aux délibérations qui allaient avoir lieu; et quand il fut entré, il fut impossible de le décider à prendre une chaise, il voulut absolument rester debout.

Le capitaine demeura plus de deux heures renfermé avec ces deux hommes, dans sa chambre, en secrète consultation.

Quand il sortit pour aller déjeuner, sa figure était pâle, son front soucieux, son regard fixe; il tenait à la main la petite bouteille de poison, que Pierrot avait donné à Trim, lorsque celui-ci suivit le mulâtre dans le jardin de M. Meunier. Avant d'entrer dans la salle à déjeûner, où l'attendait Mme Regnaud et sa fille, le capitaine enveloppa soigneusement la petite bouteille dans un morceau de chamois et la mit dans sa poche de gilet.

Après avoir présenté ses excuses à Mme Regfinaud et à sa demoiselle de les avoir fait attendre, ils s'assirent à la table, sans dire un mot. Le repas se passa dans le plus grand silence, mais non sans une grande envie de la part de Mme Regnaud d'apprendre l'histoire du capitaine. De temps en temps elle jetait un coup d'œil furtif sur ce dernier, qui, sans lever les yeux de dessus son assiette, mangeait plus de l'air d'un homme qui accomplit une œuvre de nécessité et d'habitude, que pour satisfaire un appétit qu'il ne semblait pas avoir. Avant de se lever de table cependant, il dit à Mme Re- M. GRYMIN? 133'') NTAINE gnaud :

-Vous devez avoir bâte de savoir comment il se fait que l'on m'ait cru mort, et que l'on ait enterré un étranger pour moi. -Eh bien! oui, Pierre; j'avoue

que j'en suis assez curieuse. -J'ai été victime d'un odieux mais habile complot, et c'est afin d'en découvrir les auteurs que je vous demande la permission de rester encore quelques jours avec vous. J'ai besoin de rester caché pour quelque temps aux yeux du monde, qui doit me croire mort. -Certainement; reste tant que

tu voudras. -J'aurai encore besoin d'abuser de votre bonté jusqu'au point de vous prier de vouloir bien me permettre de recevoir dans ma chambre quelques personnes que j'ai prié M. Léonard d'aller chercher.

-Mais sans doute. Je t'ai déjà dit que tu étais chez toi; ne te gênes pas, sans cela tu me ferais de la peine et à Mathilde aussi,

(A mivre)

Provisions

Viandes Fraîches et Salées aux plus BAS PRIX.

duits de la ferme à des prix

25 Ave. Provencher

G. A. MAHER,

Gerant.

Quand M. Léonard fut entré Pommes sures hybrides; Cerises Fruits; Patates; Plantes Abris. Les plus fortes commissions payées. Boîte échantillons donné gratis. Territoire réservé. Ecrivez pour les

STONE AND WELLINGTON. Fonthill Nurseries Toronto, Untario



vous des imitations vendues d'après mérites LINIMENT

seul

tique.

MINABD MINARD'S

Rue Dumoulin, St-Boniface

M. J. LALIBERTE, forgeron de première classe, ayant fai l'acquisition de la boutique de M. L. Laurendeau, sollicite le patronage du public. Ferrage de chevaux: une spécialité. J. Laliberte

## Voici Votre Chance

Salaires gagnés pendant que vous apprenez le métier de barbier au Collège Moler. Nous enseignons le métier de coiffeur complètement en l'espace de deux mois. Emplois procurés une fois le cours terminé où vous êtes capable de vous établir à votre propre compte. Nous connaissons des centaines de places. Demandes extraordinaire de barbiers Moler possédant leurs diplomes. Méfiez-vous des soidisant imitateurs. Demandez-nous ou écrivez-nous pour un magnifique catalogue gratis. Voyes le nom Moler, coin King et Pacifie Ave., Winnipeg, ou succursales 1709 Broad St., Regina, et 239 Simpson St., Fort William, Ont.

## ROBLIN HOTEL

O. ROY Proprietaire

Le meilleur Hotel Canadien de Winnipeg. Les personnes de langue française sont sures de trouver chez nous d'excellentes chambres, une cuisine parfaite et un service irréprochable:

Phone Garry 572. 115 Rue Adelaide OMNIBUS GRATUIT A TOUS ES TRAISS

\$1.50 par jour

51 AVENUE PROVENCHER

TELEPHONE MAIN 4930 ENTREPRISE

D'ELECTRICITE Fournitures d'Apperei s et Installation tel es que: Poèles Blectriques, Moul as Laver. Fees & Repa-ser, Ventilateurs Lam; es Tungsten,

Estimations fournies sur application

## Hommes Demandes

Des hommes sont demandés pour apprendre à inspecter, conduire et même reconstruire des automobiles et des tracteurs à gaz. Les élèves travaillent en petit groupes sous la surveillance d'instructeurs experts et apprennent à conduire à travers les rues de la cité Apprenez non pas la théorie grâce à des manuels spéciaux, mais la pratique en travaillant vous-mêmes. Nous garantissons absolument que nous vous mettons à même de passer n'importe quel examen du gouvernement. Ecrivez où adresez-vous à la Omar School of Trades and Arts, 477 rue Main, Winnipeg.

# "Gevaert "Deniset

IMMEUBLES

Nous achetons tous les pro- 88 AVENUE PROVENCHER

Téléphone Main 2354

SAINT-BONIFACE

Un appartement de trois chambre, à partir du 1er Avril prochain et un autre de deux chambres pouvant être occupé de suite, dans le Block Gevaert & Deniset, Ave. Provencher à

PHONE MAIN 2354

BOITES DE POSTE 9 et 26

coté de la poste. Chauffage, éclairage, eau chaude et froide.

Entreprise generale de Constructions

THEODORE BOXTAEL, MARCEL DELECUM

au comptant et a termes. PROSPER GEVAERT, Président, Assistant Gérant

OFFICE: 88 AVENUE PROVENCHER,

BOITE DE POSTE 518

FRANCOIS DENISET, Vice Président, Gérant Général

SAINT-BONIFACE, MAN.

HUBERT DUYVEJONCK, Secrétaire-Tresorier Derecteur

Correspondance en Français

Je m'occupe tout particulièrement de la clientèle française et je veille surtout à L'INSPECTION et au déchargement du grain qui m'est consigué. J'ai fourni

pour faire le commerce des graius.

des cautions au Gouvernement et je suis licencié

## Je vous obtiendrai le plus haut prix

BURRAU :

800 GRAIN EXCHANGE WINNIPEG

# Grand Trunk Pacific

Le Grand Tronc pscific avec ses wagons dertoirs et ses voitures de luxe, conduirs des points extrêmes de l'Cuest Canadien aux quais de l'Atlantique, en transbordement avec les navires pour les vieux pays.

## EST CANADIEN

Voyagez par le Grand Tronc Pacific et embrauchementa et visiter St Paul. Minneapolis, Chicago et les villes de l'Est.

## Tickets a prix Reduits

Le Grand Tronc Pacific a le meilleur équipement et les meilleures voies dans l'Ouest Canadien. - Dortoirs, restaurants et voitures éclairés à l'electricité TICKETS DE NAVIRES POUR TOUTES LES LIGNES

> Tarifa-billets réservés et toutes informations de tout a gents du Grand Tronc Pacific ou de

> > Digne de

Est que la bière enre-

gistrée de Drewry

est bonne pour la santé

Elle est faite avec une

eau pure, de drèche et de

houblon, pas de sédiment

DEMANDEZ-LA

St-Boniface, Man.

CRAND M. E. Sabourin, Cusson Agencies Ltd. Avenue Provencher

# LUMBER Co. Limited.

Ave. Provencher. entre le pont Mention de la Seine et le C. N. 4

Telephones Main 2625 | 2626 FABRICANTS DE

Portes et Chassis, Cadres, Moulures, Bois Tournes. Toutes sortes d'ernements tions interieures et extérieures Bancs d'E-

### glise, etc., atc. MARCHANDS DE

Toutes espèces de matériaux de construc tion. Bois de sclage, latt s. lattes metalitques, pierre pour findations, pierre concassee, chaux, cansut, sable, gravier, papier à bâtesse et à couvertures, materiaux pour enduits, serronnerie pour bâtisses, clous, vitres. Entin tout ce qui entre dans la construction d'une bâtisse

Carrière de gravier à Bird's Hill, Man, Carrière de saule à Ste-Anne. Man.

## DRIWEY WINNIPEG MAN.

## Page du Cultivateur PERCUS DE

L'alimentation du cheval a pour base la paille, le foin, le son. el

La Paille.-De toutes les pailles, riture du cheval parce que, de toutaire et que cet animal la préfère cre qu'elle contient éprouve, dans l'appareil digestif, une véritable à toutes les autres.

Les propriétés alimentaires de paille de froment sont démontrées | il est converti en alcool ? par l'expérience, contradictoirement à l'analyse chimique. L'analyse, en effet, ne trouve en elle qu'environ 12 pour 100 de princigleterre, on nourrit exclusivement tions ordinaires. avec de la paille les vaches qui ont

En botte, elle n'est jamais man- Telles sont les substances qui, de gée en totalité par les animaux, tout temps, ont servi à l'alimentadont elle n'est pas, d'ailleurs, l'uni- tion du cheval. Elles semblent, que aliment. Ils choisissent, par- en effet, être les plus convenables, mi les tiges, les plus succulentes non seulement parce qu'elles sont ou les plantes fourragères dont el. riches en principes nutritifs, mais les sont toujours entremêlées, et le encore parce que, séjournant longreste, foulé aux pieds par eux, leur temps dans le tube intestinal, elles sert de litière.

nage, elle est d'une mastication plus facile et mangée en plus gran- ter, et le "lestant," pour ainsi dire, de quantité.

Enfin, hachée et mêlée au son complète élaboration. ou à l'avoine, elle est mangée en presque totalité et fournit à l'appareil digestif bien plus de matériaux autritifs, car elle y est somme plus par-une élaboration beaucoup plus par-L'Elevage

C'est donc sous cette dernière forme que son emploi est le plus

avantageux. Le Foin est, pour le cheval de travail, un excellent aliment, riche en matières nutritives et présente, en outre, l'avantage de servir de lest aux organes digestifs.

Le Son est, de tous les aliments, le moins propre à entretenir les forces du cheval de travail, parce qu'il est peu riche en principes nutritifs, depuis que, par la monture et le blutage actuel, la proportion de farine que lui laissaient les an-ciens procédés a considérablement diminué. Aussi, les animaux qui sont-ils mous et peu capables de

suffire à de pénibles travaux. Ajoutons que cet aliment est susceptible de fermenter facilement dans l'intérieur du tube intestinal, de s'y agglomérer en peloet d'occasionner des indigestions très dangereuses.

Pour ces motifs, le son ne doit entrer qu'en très petite proportion dans la ration journalière du cheval de travail, et la quantité qu'on lui donne doit toujours être mouillée ou tenue en suspension dans les boissons. Mêlé avec l'avoine ou la paille hachée, le son est d'une digestion plus facile.

L'Avoine est l'aliment par excellence du cheval de travail, celui dont il est le plus avide, et qui, par les propriétes excitantes dont diens. plus propre à lui donner de la force et de l'énergie.

et de l'énergie. Aussi, de tout temps, ce grain, L INCUSTPIE dans les contrées septentrionales du moins, a-t-il été employé, presqu'à l'exclusion de tout autre, pour l'alimentation du cheval de tra-

péciale, dont on a cherché l'expli-

l'avoine une proportion peu consi-dérable de principes féculants, en égard aux propriétés nutritives dont il jouit—59 pour 100 seule-ment,—de la gomme, du sucre, et,

principe aromatique particulier. Peut-être les propriétés de l'avoine doivent-elles être attribuée non seulement à son principe stifermentation en vertu de laquelle

L'avoine doit se donner au cheval de travail en quantité suffisante: une quantité de 12 à 18 pinpes nutritifs, et cependant, en An- travaux sont rudes, voilà des ra-

Le cheval de travail doit faire cessé de donner du lait. Cette pail-le se donne en botte, broyée ou ha-un second à midi, et le troisième le

maintiennent ses fonctions tou-Broyée par les procédés de gre- jours en activité; empêchant le sentiment de la faim de s'y manifesjusqu'à ce qu'elles aient subi une

E. FONTAINE, Ingénieur agronome.

L'hon. M. N. Garneau, conseiller législatif et président de la Société Générale des Eleveurs de la Province de Québec, assistait dernièrement à Montréal, à une séance du bureau de direction de cette société qui compte 700 membres et qui avait débuté il y a 20 ans,

avec 40 membres. Parlant de l'élevage du cheval, l'honorable M. Garneau a dit que pour la société, il n'y avait qu'un seul cheval dont elle conseillait l'élevage aux fermiers. Ce n'est pas le cheval ardennais, comme on s'en nourrissent principalement, l'a toujours pensé, mais le bon petit cheval canadien, le seul qui puisse répondre à tous les besoins

Depuis 20 ans, a dit M. Garneau les éleveurs cherchent à améliorer cette race et dans cinq ans je vous promets que nous aurons dans cette province au moins 1200 sujets absolument parfaits.

Le cheval canadien est le sujet par excellence pour les cultivateurs. Il est fort et rapide. On peut aussi bien s'en servir pour les travaux de ferme, que pour l voiture de promenade.

Le cheval ardennais est aussi un bon sujet, mais pour les travaux seulement. Pour la voiture, il ne vaut pas grand chose.

Vive nos petits chevaux cana-

Pensant être agréable à ceux de nos lecteurs qui s'occupent directement ou indirectement de l'in-L'action de l'avoine sur l'écono- dustrie laitière, nous donnerons mie du cheval est une action toute sous la rubrique ci-dessus quel-

l'orturé durant quatre ans jusqu'à ce qu'il prit

"Votre "Fruit-a-tives" m'a guéri du rhumatisme. Ce fut le seul remêde qui me fit du bien. Je souffrais terrible-ment du rhumatisme. Je fus terrassi quatre hivere de suite par la sciați

Un de mes voisins me dit que "Fruit-a-tives" lui avait fait beaucoup de bien et fen pris avec confiance tous les jours ; le résultat fut merveilleux. Il y a maintenant deux ans de cela, et depuis je n'ai eu aucune douieur rhu-matismale. Je donne à "Fruit-a-tives" stout le crédit d'une guérison remar-quable. W. T. RACHER.

Si vous êtes sujet à des attaques de rhumatisme, à la sciatique, au lumba-go ou à la névralgie, prenes "Fruit-a-tives" des maintenant et ce sera le commencement d'une guérison qui de-viendra permanente si vous en prenes fidèlement. 50c la boîte, 6 pour 32.50, grandeur d'essai 25c. Ches les marchands on envoyées sur réception du prix par Fruit-a-tives Limited. Otta-

ques extraits de l'intéressant livre de M. J. H. Grisdale, directeur des fermes expérimentales du Dominion. Ce livre a pour titre, "La Ferme, l'Etable, la Vache Laitière, le Troupeau.

Le choix des vaches étant un facteur de première importance dans l'industrie laitière on lira avec intérêt ce que dit M. Grisdale à ce sujet dans le chapitre intitutlé "La Vache Laitière." Extrait de l'ouvrage de M. Grisdale

DEUXIEME PARTIE

LA VACHE

QUELLE RACE DOIT-ON CHOISIR

Le choix de la ferme étant arrêté, ainsi que celui des plantes à cultiver et des rotations à suivre, il reste à choisir le bétail. Personne ne peut dire positivement quelle race ou quelle espèce de bêtes à cornes donnera les meilleurs résultats dans des conditions données. Mais tous les cultivateurs expérimentés admettent la nécessité absolue de choisir, soit des animaux de race pure, soit des métis appartenant à une des races laitières reconnues, si l'on veut obtenir les rendements les plus avantageux.

Au Canada, pas plus qu'ailleurs, il n'y a de race de bétail que l'on puisse dire supérieure à toute autre. Règle générale, la race la meilleure est celle que l'on préfère. On pourrait aller jusqu'à dire que dans les conditions ordinaires de la culture, lorsque le lait est envoyé à une fromagerie ou expédié à la ville, les Ayrshires, les Holsteins, les Hollandaises ou les métis de l'une ou de l'autre de ces races, se valent. Lorsque l'on expédie la crème, que le beurre est fabriqué sur la ferme et que l'on envoie le lait à la beurrerie, alors les Canadiennes, les Guernseys, les Jerseys, les Shorthorns laitières ou les métis de l'une ou l'autre de ces variétés donneront probablement les rendements les plus avantageux.

Mais en dehors des débouchés possibles, ou du mode d'utilisation du lait, la nature de la ferme que l'on occupe pourrait également, toutes autres choses égales, exercer une influence sur le choix de la race. Par exemple, sur des terres fortes, dans des endroits ombragés, où les pâturages abondent, la race Holstein, Jersey ou Guernsey donnerait probablement les meilleurs résultats. Sur les terres plus légères, plus exposées, plus ou moins accidentées, l'Ayrshire conviendrait peut-être mieux que toute autre. D'autre part, sur les terres exposées, où les pâturages sont clairsemés, assez maigres, la vache Canadienne serait peut-être la plus avantageuse.

Il est un fait eependant que l'on ne doit pas perdre de vue; quelle que soit la race que l'on ait choisie, soit que l'on élève des bestiaux enregistrés ou des métis, il ne faut plus jamais changer. On peut réussir en industrie laitière dans presque toutes les parties du Canada avec l'une ou l'autre des races mais si l'on change continuelle "LITTLE lement on perd beaucoup de temps, pour ce qui est des races pures, mais on est presque sûr de perdre beaucoup d'argent; quant aux troupeaux métis, on est à peu près certains de courir à l'échec le plus complet. Cet argument tien toujours bon, sauf dans le cas de l'éleveur qui a assez de volonté pour faire un changement définitif et s'en tenir là, c'est-à-dire qui n'essaie pas d'abord un taureau d'u ne race, puis un taureau d'une autre en cherchant chaque fois à corriger ce qu'il considère être les défauts dans la progéniture d'un reproducteur de la race précédemment employee.

(A suivre)

CAPITAL AUTORISE .... \$4,000,000 CAPITAL PAYE .... 4,000,000 FONDS DE RESERVE .... 3,625,900

M. J. Variance 32, Président. Host, F. L. Besque, C. R., Vice-Prés. A. Turcotte, Eer., E. H. Lemay, Ecr., Hon. J. M. Wilson. A. A. Larocque, Ecr., A. W. Bonner, Ecr. Beaudry Leman. Gérant-Général.

F. G. Leduc, Gérant, Yvon Lamarre, Inspecteur, BUREAU PRINCIPAL-MONTECAL BUREAUX DE QUARTIERS MONTREAL:

Aylwin (coin Ontario.) Atwater (Coin St. Jacques.) Centre (272 rue Ste. Catherine Est). Delorimier (Coin Mont-Royal.)

Mont-Royal (Coin St. Denia.) Mont Royal et DeLanaudière Notre-Dame de Grâces. Eue Notre-Dame Ouest. Papineau (Coin Boul. Rosemont.)
Pointe-aux-Trembles. Pointe Saint-Charles. Rue Ste. Catherine-Est.

MONTREAL Longue-Pointe. St. Denis (696 St. Denis.) St. Edouard. St. Henri.

Ste. Marie (Coin Fullum et On-St. Viateur (Coin Ave. du Parc.) St. Zotique (3108 Blvd. St. Laurent.) Ville Emard.

Villeray. Ville St. Louis. ONTREAL

Verdun, près Montréal. Viauville. Outremont

SUCCURSALES

Apple Hili, Out. Beauharnois, Que. Berthierville, P.Q. Cartierville, Que. Chambly, Que. Edmonton, Alberta. Farnham, Que. Fournier, Ontario. Hawkesbury, Ontario. Joliette, P.Q. Lachine, P.Q. Lanoraie, Que. Laprairie, P.Q. L'Assomption, P.Q. L'Orignal, Ont.

Louiseville, P.Q. Maxville, Ontario. Marieville, P.Q. Mont Laurier, P.Q. Notre-Dame, Trois-Rivières, Que. Pointe Claire, P.Q. Prince Albert, Bask,

Québec, P.Q. St. Albert, Alberta. Saint-Boniface, Man. St. Clet. P.Q. St. Cuthbert, Que. Ste. Geneviève, Que. St. Hyscinthe, P.Q. St. Ignace de Loyola,, Que. Ste. Julienne, Que. Ste. Justine de Newton, Que. St. Jacques l'Achigan, P.Q. St. Jerome, P.Q. St. Justin, Que St. Lambert, P.Q. St. Laurent, Que. St. Léon, Que.

St. Paul des Métis, Alberta. St. Paul l'Ermite, P.Q. St. Paul d'Abbottsford, P.Q. St. Pie de Bagot, P.Q. St. Pierre, Manitoba. St. Roch de Québec, Que. St. Valerien, Que. Sorel, P.Q. Sherbrooke, P.Q. Trois-Rivières, P.Q. Valleyfield, P.Q. Vanleek, Ont.

Winnipeg, Manitoba. Département d'Epargne-Intérêt au taux de 3 p.c. par an accordé sur dépôts d'épargne.

Emet-Des "Lettres de Crédit Circulaires" pour les voyageurs payables dans toutes les parties du monde. Achète-Traites en argent et billets de banques des pays étrangers.

Vend-Des chèques sur les principa-les villes du monde. Agenta en Angleterre—"The Cly-desdale Bank Ltd.; Crédit Lyonnais,

Comptoir National d'Escompte. Agents en France-Crédit Lyonnais, Comptoir National d'Escompte de Paris, Société Générale, Crédit Industriel et Commercial.

E. BELAIR, Gérant. Succursale de Winnipeg.

J. H. N. LEVEILLE, Gérant Succursale de St-Boniface.

Le plus beau Théâtre du Canada Phone Garry 3520

CETTE SEMAINE Samedi

WOMEN"

Siéges Réservés sont en vente pour le récital de

Butt-Rumford Prix: \$3.00, \$2.50, \$2.00, \$1.50 à \$1.00

5 SOIRS de Mardi le 17 Mars Matinées Mercredi et Samedi Comedie musicale

The Quaker Girl VICTOR MORLEY

Sièges en vente le 13 Mars Soirs, \$2.00 à 25c.; Mata., \$1.50 à 25c

SEMAINE DU 23 MARS

Ham Tree

GROISSANCE CHEZ LES JEUNES GENS

# Les PILULES MORO

Beaucoup de garçons, à l'époque de la crois-sance, peuvent difficilement prendre leur aplomb. lls sont toujours malades et il y a constamment quelque chose qui ne va pas.

Pour les uns, ce sont les rognons qui fonctionnent mal; pour les autres, ce sont les poumons: les pleurésies et les fluxions de poitrine; pour d'autres encore, c'est l'appauvrissement du sang, les boutons, les furoncles et les eczémas.

Il faut avoir bien soin de ne pas prendre ces malaises à la légère, car, de la façon dont les jeunes gens entrent dans l'adolescence, peut dépendre l'état de santé de toute leur vie. Tous ces malaises peuvent persister et même s'accentuer à mesure que l'age augmente; c'est pourquoi il faut les exterminer radicalement des le début. Le mauvais sang pour les adolescents, les poumons faibles, l'estomac endolori, les rognons dé-

licats, les maux de tête sont l'indice d'une mauvaise constitution, pour plus tard. Voilà pourquoi lorsqu'on voit un enfant de quinze à seize ans qui a mauvaise mine, qui tousse, qui se plaint de migraines, dont la figure est pleine de boutons, il n'y a qu'une chose à faire, c'est

de lui donner des Pilules Moro. Ces Pilules qui sont excellentes pour les hommes faits, sont tout aussi bonnes pour la jeunesse. Elles purifient et tonisient le sang, stimulent les nerfs, donnent à l'adolescence de la force et du

courage. Elles consolident tout le système et sont parfances pour faire des jeunes gens robustes.

Compagnie Médicale Moro,

272 rue Saint-Denis, Montréal.

Messieurs,

velles de mon jeune garçon parce que chaque charné qu'il faisait peine à voir. Ses pauvres pe-jour c'était une maladie nouvelle qui se déclarait tits bras étaient si amincis qu'on aurait dit un tout et qui m'effrayait. On ne peut se figurer à combien d'accidents ces enfants sont sujets et je crois bien que celui-ci aura eu toutes les maladies possibles. Tout le monde me disait que jamais je ne pourrais le réchapper, cependant j'avais grande confiance dans les Pilules Moro et je savais qu'el-plus pour longtemps, mais je ne me suis pas laissée décourager et j'ai tenu bon pour le traitement aux confiance dans les Pilules Moro et je savais qu'el-plules Moro. J'ai été bien récompensée de ma per-les le sauveraient. Et c'est bien le cas, car toutes les médecines prises auparavant ne pouvaient rien ces ont reparu, le visage qui était bouleversé a refaire, seules les Pilules Moro ont amené une amé-pris une meilleure teinte, la toux a cessé ainsi que lioration. Petit à petit elles l'ont remis sur pied les crachats. L'appétit était meilleur et l'énergie complètement. Tout cela a débuté par un mal revenait. d'yeux qu'il a eu à l'âge de cinq ans, puis, sous le Enfin, aujourd'hui mon fils est parfaitement

coeur et au côté; je lui ai fait reprendre des Pilules Oui, les Pilules Moro l'ont ramené de bien loin Moro, il a cessé de se plaindre et ses maux de et c'est bien à vous que je dois le salut de mon tête se sont calmés. Quelque temps il a senti des enfant. Je ne saurais vous en remercier avec trop maux de reins qui sont partis aussi après quelques de reconnaissance." — Votre toute dévouée, Mme boîtes de pilules. Mais sa maladie la plus sérieuse MARIE LIZOTTE, Groveton, N. H., Boîte 391. CONSULTATIONS GRATUITES par les Médecins de la Compagnie Médicale Moro à leurs

bureaux, au No 272 rue Saint-Denis, Montréal, ou par lettre. par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix. 50c pour une boîte, \$2.50 pour six boîtes. Toutes les lettres doivent être adressées: COMPAGNIE MEDICALE MORO, 272 rue

Les Pilules Moro sont une spécialité pour les hommes.

Phone Garry 2267 Prompte livraison dans toutes les parties de la ville et à Saint-Boniface.

## The Red Seal Liquor Store

attention spéciale au commerce

JOS. COUTURE, Propriétaire 562 Rue Main Winnipeg

PAIN PARFAIT L'excellence du "CANADA BREAD"

> ne change jamais Fabriqué de la façun la plus parfaite toujours le même Un pain de première classe Riche en saveur Joli comme forme Absolument pur

Fabriqué dans une boulangerie des plus modernes vec les machineries les plus récentes sous les soins de boulangers experts

Le prix du CANADA BREAD est le même que celui du pain ordinaire

> Reclamez toujours CANADA BREAD 5 cents le Pain

## QUI POUVEZ VOUS BERVIR DE l'antie. BOEUF PAR QUARTIER

Nous avons un lot de bœuf gelé de premier choix et vous pouvez vous en procurer un petit ou un gros ou un moyen quartier; et c'est de la bonne mar chandise certainement. N'ou-

bliez pas cette particularité. Quartier de derriere Quartier de devant En vente à notre Etal. Rue King

Phone Main 5335 McIntyre & Heath Gibson-Gage & Co. 68-70 Ave. PROVENCHER Saint-Boniface



et celle qui l'a mis le plus sérieusement en danger est la pleurésie dont il a souffert il y a six mois, "J'ai beaucoup tardé à vous donner des nou-Une fois relevé il était si faible, si maigre, si dé-

bras, une plaie qui coulait constamment et que sauvé. Si je continue ce régime pour quelque rien ne pouvait arrêter. , Trois docteurs n'avaient temps encore, c'est afin de ne courir aucun risque, rien pu faire et avec les Pilules Moro, les plaies quoiqu'il soit aussi bien que peut l'être un grand ont disparu. Ensuite il a souffert de points au garçon de cet âge.

Les Pilules Moro sont en vente chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons aussi Saint-Denis, Montréal.

J. C. BACUEZ & CIE

BUREAUX: Chambre 201, Bloc Somerset

Ave. du Portage Winnipeg TELEPHONE MAIN 624 112 Aulneau Rue

Saint-Boniface

TELEPHONE: MAIN 3819 Magnifique terre, & Section toute en clture

a echanger pour Maison ou Lots à Winnipeg,

Boniface ou environs. ASSURANCES: Incendie, Vie, Accidents Grêle, Bétail, Responsabilité, etc.

ARGENT A PRETER

N'oubliez pas que l'imprimerie du Ma-Matinées Mercredi, Jeu-li, Vendredi et Phone Sherbrooke, 2013 NITOBA est outillée pour faire toutes sortes de travaux d'impressions. Satisfaction ga-

## Pour Muraille LATTES

A L'EPREUVE DU FEU Les marques Empire constituent une marchandise spéciale et sont les meilleurs plâtres brevetés qui soient sur le marché. Nos lattes EMPIRE remplacent avantageusement

MANUFACTURÉS SEULEMENT PAR

MANITOBAGYPSUM CO. Ltd., Winnipeg, Man.

les lattes en bois et retardent considérablement le seu

## lecteurs du dehors de Montreal

FAITES VENIR UN

## CATALOGUE

De Scroggie

C'est le plus important livre d'occasions jamais publié. Il met ce giganterque magasin de Scroggie à votre porte. Il vous permet de choisir de la marchandise dans ce catalogue dans votre maison et de vous la livrer de la façon la plus rapide possible, et à des prix plus bas que vous pourriez payer partout ailleurs.

Le catalogue de printemps et d'été de Scroggie contient des occasions dans tous les vêtements pour hommes, femmes et enfants. Tout ce qu'il faut pour la maison.

C'est le seul catalogue general complet qui

soit publie en français au Canada Vous manquerez quelques occasions de valeur si vous ne faites pas venir un exemplaire de ce catalogue. Il vous épargnera de l'argent. Faites en venir un aujourd'hui -il est GRATIS sur demande. Adressez:

W. H. Scroggie MONTREAL

Le baiser d'un enfant, c'est frais comme une rose Nous le sentons vivant quend la lèvre le pose L'enfant, qui nous le donne, a ce puissant moyen D'unir intimement notre coeur et le sien.

De la vie en effet l'enfance est bien la fleur Gracieux comme elle, elle en a la fraicheur: Nous voudrions pouvoir la garder immortelle Hélas! la fleur s'effeuille, et la vie est comme elle.

Nous sentons frémissants, de notre être tomber Tous les jours quelque chose : un pétale léger ! Voulons-nous retenir le pétale fragile? Nous sommes impuissants; le temps est plus agile.

Le printemps est passé ; mais l'été aussitôt Gonfle les fruits vermeils qui vant murir bientôt Et muri par les ans, l'homme aussi lui s'efforce De faire quelque bien : c'est le fruit de sa force.

Le jardin se dépouille, il devient triste et nu Le soleil n'est plus chaud et l'hiver est venu Et chez l'homme, beauté, force, ardeur, tout s'efface, Le temps emporte tout : l'hiver est là ! tout passe.

J. A. M. JOLYS.

A bord du train Port Costa. 4 février 1910.

## diteur muni d'un récepteur de té-A Propos de Somnamou-léphone courant... Nous ne som-mes plus au temps du moyen âge où le dit Marconi eût été brûlé vif, les Médium et Spirites

mystère et d'inconnu, nous avons nier ou affirmer sans parti pris.
vu réapparaître la "Somnambu- Mais, en attendant, surveille le." la liseuse de marc de café, l'amie de la dame de cœur et du valet de pique, qui a découvert l'endroit où était caché le cadavre. Devrat-on adjoindre, pour le bon fonc-tionnement de la justice, un escadron de vieilles femmes extra-lucides ou de voyantes au service anthropométrique de M. Bertillon ?

J'avoue, pour ma part, l'extre vons pourquoi. me défiance dans laquelle je tiens David Hum ces folles, tout aussi bien que les médiums qui nous font si aisément | eut une réputation universelle. I causer avec Bossuet ou Napoléon Ier. Si, en effet, nous pouvions crois me souvenir que c'est l'avoir quelque donnée précise sur mée qui a raconté l'anecdote. ce qui se passera, je ne dis pas dans un an, mais dans quelques mois, aux Tuileries. Il faisait les déliles conditions de notre vie si humble et si précaire seraient absolu- l'Empereur et de l'Impératrice, ment métamorphosées.

vin. Pourquoi essayerait-il de con- le Rhin ou la Belgique. vanicre un électeur révélé des à Hume est mandé à Biarritz pour touchent les appointements et ne ou Anvers ?" vont jamais gouverner leur colo- Hume aurait dépondu: "Sire, le

plique d'ailleurs ceci, c'est que l'a- che à Sadowa, l'unité allemande venir est écrit d'avance quelque est faite. Elle sera scellée définitidre des événements certains; la dan. Vous y perdrez la couronne, connaissance de ce futur nous dé- ce qui est peu de chose, mais la grave question du libre arbitre, si ce qui est beaucoup." souvent discutée par les pères de un avis à ce sujet.

regarde les catholiques. Quant aux défnnt qui vous a laissé un bel hélibres-penseurs, je leur interdis ritage, et ne vient pas le reprendre. bein, au nom de la logique, de croi- La main de Napoléon Ier avait le re le moins du monde à l'avenir plus grand succès à Biarritz. Peutprédit par les médiums ou les spiri- être Bismarck l'a-t-il serrée, sans tes, puisqu'il est bien entendu, rire... pour eux, qu'il n'y a rien au delà de notre planète.

Pour le présent et le passé, la delà des limites humaines, recevoir de loin des sensations, lire des pensées, découvrir, à la rigueur, des objets cachés, voire des cadavres, comme la somnambule de Bretagne, tout ceci est obscur et mysterieux. Quelque méfiant que nous soyions, nous avons tous vu des choses inxpliquées sinon inexpli-La science est réservée ellemême devant des phénomènes cer-Et cette science même ne nous donne-t-elle pas, tous les jours, des preuves de découvertes m'ont juré être sincères, on m'a qui, hier, eussent paru invraisem- fait causer avec d'illustres défunts. blables? Je lisais, ce matin, que Mais ce qu'il y a de remarquable. Marconi est parvenu à allumer, à c'est que ces grands littérateurs in-l'aide des ondes hertziennes, une terviewes parlaient comme des conlampe électrique à une distance de cierges et que Frédéric II, que j'adeux kilomètres. Le même Mar- vais demandé pour savoir son opiconi se dit sur le point de trouver nion sur le Kronprinz, m'a réponla solution pratique du téléphone du en français ! Je sais bien que sans fil et sans demoiselles. Il a Voltaire le lui avait appris... Inudéjà pu se faire entendre à une tile de chercher à désabuser les trentaine de kilomètres, par un au- pauvres gens qui croient. .. A quoi

En fait de phénomènes scienti-fiques, de magnétisme inconnu, ne soyons ni jobards, ni sceptiques. Dans un drame récent de Brets-gne, assassinat encore plein de encore suffisamment connues pour

> Mais, en attendant, surveillons les médiums, qui abusent de notre candeur. Pourquoi faut-il toujours l'obscurité à ces agents mystérieux de l'au delà? Les esprits comme les fantômes, ont horreur du grand jour; ils se plaisaient, en revanche, infiniment chez Robert Houdin, entre quelques acrobates et quelques ventriloques. Nous sa-

David Hume, qui, sous le second Empire, fut le roi des médiums, finit d'une déplorable façon. crois me souvenir que c'est Méri- il était au calme pour travailler... Hume avait été souvent invité

ces de la Cour et, notamment, de qui étaient absolument convain-Je ne parle pas des fortunes que cus. Vers 1865, Napoléon III est nous pourrions faire à la Bourse. à Biarritz avec l'Impératrice. Il y Mais voyez simplement ce qui ar- a de nombreux invités, entre auriverait à un député assuré, par ex- tres M. de Bismarck, très calin, emple, aujourd'hui, de l'élection très doux avec l'Empereur. M. de de son concurrent. Il éviterait, Bismarck a absolument besoin de dès à présent, toute dépense super- la neutralité de la France pour ses flue de verve, d'argent, de courbet-tes et de bouteilles de bière ou de miroiter aux yeux de Napoléon III.

présent comme devant être sûre- distraire la Cour. Vous pensez que ment inconvaincu? En revanche, Napoléon III avait une excellente il se ferait nommer tout de suite, occasion de demander à Hume trésorier quelque part ou gou- Voyons, mon bel ami, est-ce séverneur par coutumace. On ap- rieux ce que me propose Bispelle ainsi les gouverneurs qui marck? Me donnera-t-il Mayence Yankee.

moment est solennel. Si vous lais-La connaissance de l'avenir im- sez écraser, l'an prochain, l'Autripart, et que rien ne troublera l'or- vement, quatre ans plus tard, à Segagerait de tout effort contre l'iné-France perdra deux provinces sans luctable. Nous touchons, ici, à la compter les morts et les milliards,

David Hume se garda bien de l'Eglise, et je n'abuserai pas de la prédire toutes ces choses. Il se conprésence à Paris d'un "missionnai- tenta de faire toucher aux assisre apostolique" pour lui demander tants la main de Napoléon Ier. C'est toujours une joie pour un ne-Encore, l'avenir connu de Dieu, veu, de palper la dextre d'un oncle

Mérimée, moins facile à duper que d'autres, fit son enquête. Ce n'était que le soir, sans lumières, sous le guéridon tournant, au fond du salon que la main de Napoléon question est plus délicate. Savoir s'agitait. Mérimée découvrit sans ce qui se passe à distance, voir au peine que Hume accrochait à sa manche une main glacée, main de cadavre, main volée dans quelque amphithéâtre. Il le prouva sans peine à l'Empereur, qui, furieux,

mit Hume à la porte. Hume alla porter à l'étranger la main du martyr de Sainte Hélène. peut-être devint-elle. à New-York, la main de Washington, ou, à Londres, celle de Cromwell?

L'autre soir, chez des amis qui temps de te lever !"

## Revenue à la Santé.

lle, favais des

du Composé Vé-gétal de Lydia E. euses,"-Mde, E. WANDET, 92 Logan

Remarquez Bien ce Consei Aucune femme, souffrant de troudoit perdre espoir, tant qu'elle n'a pas essayé le Composé Végétal de

Ce remède fameux dont les ingrénes et d'herbes naturelles, a prouvé est le tonique le plus vigoureux et le plus valable pour l'organisme féveilleuse vertu du Composé Végétal de Lydia E. Pinkham.

Si vous doutez le moindrement que le Composé Végétal de Lydia E. Pinkham puisse vous soulager, écri-vez à Lydia E. Pinkham Medicine Co. (confidentiellement) à Lynn, Mass, pour avoir des conseils. C'est une femme qui ouvrire, lira et répondra à votre lettre, et la gardera stricte-

bon leur demander pourquoi les ombres qu'on appelle viennent touours se fourrer dans un simple guéridon, que des mains quelquefois inconscientes font facilement chavirer? Martine aimait à être battue... n'insisitons pas.

Dans toutes les maisons soi-disant hantées, depuis, en 1851, à Boston, la première, celle qui fut célèbre et fit éclore, en Amérique. plus de 40,000 médiums, la police a toujours fini par découvrir, à côté fumistes, des voleurs, des clowns, ou toujours un ventriloque. Il est arrivé récemment à un de mes amis, dans ce genre, une aventure plaisante.

Ennuyé par le bruit que faisaient les enfants dans son logis, il loua subrepticement, dans une rue paisible, un petit entresol. Là,

Tout à coup, un jour, la maison tremble. Les tableaux du mur se mettent à danser. Un cadre lui tombe sur la tête. Il descend précipitamment chez la concierge. Etait-ce une maison hantée? Non. On faisait des réparations dans la rue voisine, où passe habituellement l'autobus pesant des Batignolles, et cet autobus, obligé de modifier son itinéraire, passait maintenant dans la rue calme d'ordinaire qu'avait choisie mon

HENRIOT.

## Un Reveil-Matin

Marius n'est pas homme à se laisser épater, fût ce même par un

Il se trouvait à un dîner ou un Américain hableur contait des aventures extraordinaires.

Il fut question de l'écho. -Ah I dit le Yankee, j'ai assisté à des phénomènes étonnants en matière d'écho.

C'est ainsi qu'au sommet des Montagnes Rocheuses, dans une gorge pittoresque, le voyageur prononce des mots.

Rien ne répond, semble-t-il, à ses interpellations, et un quart d'heure se passe dans le silence. Mais soudain une voix s'élève et répète les mots énoncés. C'est l'é-

-Bah ! fit Marius, je connais mieux que cela.

Et comme tous les regards se tournaient vers lui, il continua: -C'est sur le shauteurs de l'Hi-

malaya que chacun de vous peut assister au phénomène en ques-L'écho y est si puissant qu'il

renvoie le son considérablement renforcé, mais il ne se produit que dix heures après. -Dix heures ! firent quelques

auditeurs, n'est-ce pas exagérer -Nullement ! répliqua Marius. Et la preuve en est que, retenu quelques jours dans ces parages, j'avais soin, vers dix heures du soir, au moment de me mettre au lit, de crier très fort: "Marius, il est temps de te lever !" Là-dessus, j'allais me coucher. Le lendemain matin, à huit heures, une voix formidable m'arrachait à mon sommeil par ces mots: "Marius, il est





obtenus, en Teignant sur d'antres Couleurs.

FRERES

Entrepreneurs de

POMPES FUNEBRES

Seuls Entrepreneurs Canadien-français

Ambulance jour et nuit

314 AVENUE TACHE

Téléphone - Main 6588

TONIQUE

La Poudre de pavon Desinfectant de Lever

Y-Z (Wise Head) est meilleure que les autres

voudres, carelle est un désinfectant aussi bien

LE MANITOBA

## DESJARDINS HOTEL

Le Meilleur

Medium

d'Annonce

CELUI

les Acheteurs

ET CE

CEST

MEDIUM

Atteint

COIN DES RUES MAIN ET HIGGINS (A deux pas de la gare du C.P.R.)

Nous avons le plaisir d'annoncer à la population française que nous venons de prendre possession de

Les améliorations modernes que nous faisons faire actuellement en feront un hôtel des plus confortables de la ville. Un omnibus pour les voyageurs fera le service l'arrivée de tous les trains.

Taux: -\$1.25 par jour Ouvert jour et muit. Cuisine excellente Repas: -25 cts. Jos. THIBAULT, PHONE

**GARRY 4292** Gérant J. A. BONIN, Propriétaire



Pourquei vos voisins sent-ils si HEUREUX

Parce que la femme a achete une

## Planche a laver Eddy

Maintenant le jour de lessive est un jour Plaisant.

PLANCHES A LAVER de toutes sortes et au geut de tout le mir de

### Librairies Keroack En Gros et en Detail

Ces deux établissements comprennent un grand assortiment de livres de classe, de littérature française et anglaise, papeteries, fournitures de bureaux, cadres, images, articles de piété et de fantaisie, tapisserie, encres, fleurs artificielles, bronzes d'églises, etc., à très bas prix, à cause de l'importation directe. Nous avons le meilleur choix de cartes postales illustrées. Remises spéciales aux communautés religiouses, commissaires et instituteurs :-:

Les ordres par la poste sont promptement exécutés.

Phone Main 3140

## M. Keroack

227 Rue Main

WINNIPEG ST. BONIFACE 52 Rue Dumontin

On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des au journal abonnements

"Le Manitoba." Nous accorderons 25 p.c. de commission

par abonnement.





SI VOUS AVEZ DES TIMBRES DU CANADA

A vendre, notre Catalogue Sliustré de S. v. p. no par to demander gratuftement QUEBEC STAMP EXCUANCE, Enter

Boite Postale 179. QUEBEC, Can.

344 RUE MAIN

MINNIBEC

En face de la rue Notre Dame

Téléphone: Bain 392

## Carsley & Cie

## Occasions Speciales

DEFIN DE SEMAINE

A tous les rayons

2000 Verge indiennes anglaises avec grandes et petites mouchetures, Rég. 12tc; Fin de Semaine, la verge...... .09

Wap perettes rayées et fantaisie. Rég. .15; Fin de Semaine, Seulement 500 nappes de table toile Damasséé, blanchie; tail.

Superbe assortiment de voilettes noires et noir et blanc et mou-

Vêtements de dessous tout laine, pour hommes, fin de vente de nos articles d'hiver. Rég. \$150; Fin de Sem. chaq. .98

Complets en tweed gris de première qualité; une rangée de boutons, rien qu'une faible quantité; Rég. \$7.50. Fin de Semaine .....

J. D AOUST, TEL. MAIN 5598

E. DUGAL, TEL. MAIN 7469

## DAOUST ET DUGAL

ENTREPRENEURS DE

Plomberie, Chauffage, Couvertures, Corniches et Plafonds Métallique.

Attention particulière pour Eglises, Couvents, Ecoles ESTIMÉS FOURNIS SUR DEMANDE

Boîte Postale 159

259 Avenue Provencher,

St-Boniface, Man.

## COLLEGE DE SAINT-BONIFACE



Affilié à l'Université du Manitoba Deux cours classiques, l'un français, l'autre anglais, préparent au titre de B. A. de l'Université. En outre, cours commercial complet Vaste terrain.

Pour renseignements, s'adresser au

REV. PERE RECTEUR. Le Collège, Saint-Boniface, Manitoba

## COUVENT DE SAINTE-AGATHE

Magnifique maison d'éducation tenue par les Sœurs des-Saint-Noms de Jésus et de Marie, dans le village de Sainte-Aga-

Toutes les améliorations modernes. Classes superbes.

Vaste cour de récréation; joli entourage, ayant comme décorla prairie, la verdure des bois et la rivière Rouge. Enseignement complet en anglais et en français.

Un train arrive de Winnipeg à Sainte-Agathe tous les matins. et ramène les voyageurs à la ville dans l'après midi. Un autretrain arrive le soir et part le matin.

Termes par mois: Pension, éducation, blanchissage et lits, \$11.50. Pension ...... \$8.00, Education ...... 1.50. Blanchissage ...... 1.00. Lit complet...... 1.00. Musique ..... 8 00. S'adresser à :

La Superieure du Couvent de Sainte-Agathe

## The Guilbault Co.

Saiute-Agathe, Manitoba.

Eutrepreneurs

DE TRAVAUX PUBLICS

MARCHANDS EN GROS ET EN DETAIL DE BOIS DE CHAUFFAGE DE TOUTES SORTES.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION, tels que: Gravier, Sable-Pierre, Ciment, Chaux, Platre, Tuyaux d'égoûts, etc.

CHARBON DUR ET MOU

Estimations fournies BURRAUX ET COURS: Norwood, St-Boniface

Bureaux, Main 604 Cours à bois, M. 7412

B. de l'oste, 148

Les devoirs d'un Chef des Déle protéger la vie et la propriété

du projet que j'entreprends. Je ne crois pas qu'il y ait un ou dans les alentours, non, car je suis certain que c'est plutôt par oubli ou par négligence. Tout ce qu'il faut dans ces cas est de leur faire voir le danger ou de les en avertir et je suis certain que tous les citoyens (à l'exception peutêtre de quelques uns) seront bien satisfaits d'être avertis du danger qu'il y a à craindre pour le feu, soit au dedans soit au dehors de leurs bâtisses et que dans leur propre intérêt ils s'empresseront de faire disparaître ce qui peut offrir quelque danger.

Le Conseil, l'année dernière, a passé un règlement pour aider à se prémunir contre le feu. Par ce règlement tous les officiers de police et tous les pompiers sont autorisés, à des heures raisonnables, sans incommoder ou gêner les occupants, d'entrer et d'inspecter toutes les maisons de la Cité. S'ils trouvent quelque chose de dangereux pour le feu, il est de leur devoir d'avertir la personne responsable et de l'engager à faire disparaître ces choses dangereuses, de suite, si possible. Si cela demande du temps, ils doivent donner le temps nécessaire, mais si ces changements ne sont pas faits dans le temps donné et que les personnes intéresées ne peuvent pas fournir une explication satisfaisante du retard, ces personnes peuvent être amenées en Cour de Police, (espérons que cette mesure ne sera pas nécessaire.)

Je demande à tous les citoyens de bien vouloir aider à tous officier de police, pompier ou inspecteurs de cheminées qui se présenteront chez eux afin d'examiner leurs bâtisses et les alentours, afin de faire disparaître, en autant que faire se peut toutes les choses qu'ils pourraient trouver être un danger pour le feu. Si par hazard un de ces hommes manquait de respect ou de politesse, je demande a tous les citoyens de bien vouloir m'avertir. de suite soit par écrit soit en personne, mais non par téléphone, ce qui serait contraire à nos règlements, et je réponds que toute plainte aura immédiate considéra-

La manière de prévenir le feu est une science, et dans toutes les villes on étudie ce problème, afin de diminuer les possibilités et les dangers de ce terrible ennemi, le FEU, destructeur de tant de vies et de propriétés. L'utilité est très apparente et il existe plusieurs moyens par lesquels on peut obtenir le but désiré.

Mon but est d'obtenir que dans cette Cité les membres des Départements de Police et Feu et surtout les Pompiers s'occupent non seulement d'éteindre le feu mais aussi de le prévenir.

Il y a bien des citoyens qui pensent que tout ce que les pompiers ont à faire, est de répondre aux alarmes en cas de feu. De fait, ce devoir, quoique très dangereux, n'est pas le plus important. Bien des citoyens ne se rendent pas compte des difficultés que ces hommes rencontrent en faisant ces inspections.

Le devoir de l'inspecteur est d'aller de maison en maison, de la cave au grenier, avec diligence et de voir s'ils ne se trouve rien qui puisse être une cause de feu.

Ces hommes rencontrent souvent des objections à ces inspections, ce qui ne devrait pas exister, car c'est dans l'intérêt du pulie et surtout du particulier. qu'ils agissent et du reste ils ne font qu'obeir aux ordres et ne font que leur devoir, ce pourquoi ils sont payés par les citoyens eux-mêmes.

Si quelque chose de dangéreux pour le feu est trouvé dans la bâtisse ou dans les alentours, la personne responsable est avertie de faire disparaître ce danger. Seule manière de parvenir à diminuer les feux dans notre Cité.

Dans la partie commerciale surtout, l'inspection doit être sévère.

Les ménagères peuvent aider de plusieurs manières à diminuer les causes du feu. Un exemple, les cendres chaudes ne devraient jamais être déposées dans des vaisseaux en bois dans la cave, ou trop proche des bâtisses et des clotures de bois. On croirait que le bon sens préviendrait ces choses aussi bien que bien d'autres faites négligemment et qui sont la cause de J. F. TENHANT, Gretna, Man

SAINT LAURENT

Le 26 février dernier les paroissiens de Saint-Laurent, Man., célé-braient l'anniversaire de naissance de leur bien-aimé et dévoué Curé le Révérend Père H. Péran.

ternes de l'école-pensionnat, diri-gée par les Franciscaines Missionnaires de Marie ont donné une séance qui a grandement intéressé le nombreux auditoire. Plusieurs des paroisses environnantes étaient représentées. Les Révérends Pères Marion et Dallaire de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée à laquelle appartient le dire leur reconnaissance et leur Révérend Père Péran, ont bien piété filiale envers le digne Curé voulu honorer le fête de leur pré- de la paroisse, le Révérend Monsence. Notre vénéré Prélat, Mon-sieur L. W. Jubinville, en une maseigneur Langevin, invité pour la gnifique séance dramatique et mupetite séance avait eu la paternelle condescendance de s'excuser de ne pouvoir être présent, par ces mots si aimables pour nous: "Ce jour-là gré ses multiples occupations avait je serai retenu à Fort Alexandre mais c'est moi qui perdrai."

comique a été exécuté en français et en anglais. La principal pièce: "Le cœur d'un Père" a fait rire et était si bien agencé que trois heupleurer. "La Tentation", panto- res passèrent presque inaperçues. mime, parfaitement rendue, a fait Les entr'actes "en fin comique' grande impression. "La Dame reposaient du drame si tragique du Chinoise", par les plus petits élèves "Martyre de Ste. Barbe." le non moins intéressant a été appréciés, surtout l'hymne à la "L'Ange visible", saynète avec ac- "Patrie" où un soliste chantait les compagnement de piano, harmo- gloires de l'Eglise de Saint-Bonifanium et violon.

quet et d'une bourse (cadeau des tent une mention spéciale: Mlle A. paroissiens) au héros de la fête, le Berthiaume représentant Ste. Bar-Révérend Père a remercié et féli-, be: elle s'est tellement identifiée cité ses chers enfants de même que avec son personnage qu'elle n'a pas les Religieuses qui en les prépa-fléchi un instant: l'action semrant si bien leur apprennent des blait être réelle. Dioscorie, Mlle R. choses d'où découle une morale Gagnon n'a pas moins bien remtrès pratique. Le lendemain le Ré- pli le rôle d'un frère barbare et vérend Père exprimait sa satis cruel qui en haine du christianisfaction aux jeunes artistes par un me réclame l'honneur d'immoler généreux envoi de bonbons.

coivent une excellente instruction ne se sont aussi distinguées. La pratique, profitant de l'expérience comédie anglaise "Our Aunt from des bonnes Sœurs. Le couvent à California", ne fut pas moins goûproximité du Manitoba Beach of- tée et toutes les actrices sont a féli- le threst Railway ompany of anada fre des avantages particuliers aux citer pour avoir si bien soutenu jeunes filles d'un tempérament dé- leur rôle. licat, grâce à son air pur et sa situation climatérique toute spéciale.

Communique.

LORETTE, MAN.

fréquentant le couvent des Sœurs sécration épiscopale, Mile B. Déde St. Joseph, à Lorette, vient d'ê- sautels lut l'adresse à M. le Curé et bronze pour succès obtenu au con- bonté paternelle du pasteur envers cours de composition anglaise don- ses enfants du couvent et envers sa né par le "Fort Garry Chapter paroisse qui bientôt verra l'Eglise Daughters of the Empire" et au- surmontée d'un beau clocher. M. quel les élèves de la Province pou- le Curé répondit avec émotion à ces Grade). Le sujet de cette composi- son étonnement de se voir l'objet

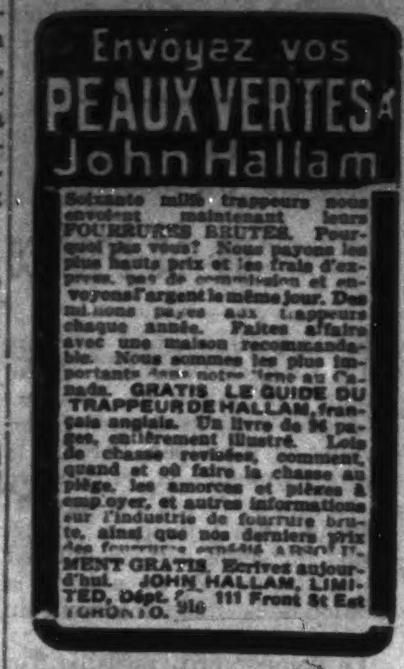

owes to Great Britain." Encore ur auccès de nos écoles rurales bilin-

Communiqué.

STE-ANNE, MAN.

sième fois les élèves du Couvent de de cette belle fête de famille. Ste-Anne avaient le bonheur de re-

Monseigneur l'Archevêque maldaigné accepter de présider la fête, plusieurs messieurs du clergé Le programme musical et tragi- étaient présents ainsi qu'un auditoire nombreux.

Bien que long, le programme été un succès. Le dernier mais chœurs de chants furent aussi très ce. Toutes les actrices seraient à Après l'offrande d'un joli bou- nommer, mais les suivantes méri-

lui-même sa propre fille. Mlles L. L'occasion paraît favorable pour Lavack et C. Brunelle dans les per-dire que les élèves de ce couvent re-sonnages de Léonide et de Julien-

Dans une adresse bien sentie et bien rendue, Mlle N. Désautels présenta les vœux des élèves à Sa Grandeur Mgr l'Archevêque et profita de la circonstance pour lui offrir leurs hommages à l'occasion Mademoiselle Irène Gendron, du 19ème anniversaire de sa conprendre part (Senior témoignages de gratitude et dit

Giroux. Après avoir félicité les élèves de leur beau succès, Monseise montra heureux de voir que que les élèves y parlaient du "First class English" quoiqu'en disent nos ennemis Les Révérendes Sœurs avaient

pour l'occasion présenté au héros du jour un magnifique gâteau re-présentant un clocher. On décida de le vendre à l'encan au profit du clocher de l'église. Monseigneur l'Archevêque demeura possesseur du gâteau qu'il voulut bien faire monter jusqu'à la somme de \$135. Pour tous, ce fut un encouragemeut que cette condescendance de notre premier pasteur. La foule se dispersa alors heureuse et satisfaite, chacun n'ayant qu'un désir Le 4 mars au soir, pour la troi- revenir encore bien des fois jouir Un témoin.

ans, pourra i rendre comme homeste of un b e au Manit ba, dans la Sa katchewan ou les terres du Dom pion pour le district. L'entrée par procuration pourra être faite à n'importe quel e agence à certaines con-ditions, par le père, la mère, le nes, la fille,

is certains districts un colon dont le es " hien aura la preemption sur mestead, Prix, \$3,00 l'acre. Devoir cour de six ans à partir a partir de la date de l'entree du hom-stead-y compris le temps r-quis pour obt nir la patente du homestead, de cultiver cinquante acres en

Un colon qui aurait forfait ses droits de colon en ne pouvant obtenir a pre mp-ti n pourra acheter un homestea i dans certaira districta. Prix, \$3.00 l'acre Devoir-Rester six mois dans chac des trois ans, cultiver cinquante acres et bâtir une maison va ant \$300.

W W. CORY. Sous-ministre de l'Intérieur N. B.-La publication non-autorises de cette annonce ne sera pas payee.

AVIS est donné par les présentes qu'une demande sera présentée au Parlement du Canada, à sa prochaine session, à l'effet d'obtenir un Acte constituant en corporation une compagnie de chemin de fer, sous le nom "NORTHWESTERN RAILWAY COM-PANY OF CANADA," autorisée à tracer, construire et opérer une ligne de chemin de fer, dont les trains seront mus par la vapeur, l'électricité ou autre gratifiée d'une médaille de redit le dévouement sans borne, la tre pouvoir moteur, pour le transport du fret, des passagers et le service de messagerie, à partir d'un point à ou près du Canton Soixante-Sept, Rang dix-huit, à l'ouest du 5ème Méridien; de là, dans une direction sud-est, franchissant la Rivière Athabaska aux environs du Rang 7, à l'ouest du 5ème Méridien de là, dans une direction sudest, à Edmonton; de là, dans une dition était: "The Debt that Canada de tant de condescendance de la rection sud-est, à Camrose; de là, dans une direction sud-est, franchissant le tême Méridien à ou près du Canton 32; de là, dans une direction sud-est, franchissant la Rivière Saskatchewan Sud, près du Canton 20, Rang Onze, à l'ouest du 3ème Méridien ; de là, dans une direction sud-est, se dirigeant vers le Lac Johnson; de là vers l'ouest, jusqu'à Maryfield, Canton Dix, Rang 30, à l'ouest du 1er Méridien; de là dans une direction est, à Virden; de là, dans une direction nord, franchissant la Rivière Assiniboine à ou près de Penrith, de là vers l'est jusqu'à Carberry; de là vers l'est jusqu'à Winnipeg; de là à Molson et continuant jusqu'à Fort William et Port Arthur

aur le lac Supérieur. Aussi avec facilité de construire, exploiter et entretenir tous ponts nécessaires, chemins, voies et bateaux traversiers; de construire, acquérir, posséder et entretenir des quais et docks pour les fins ci-dessus et de construire, acquérir, posséder, affrèter et entretenir des bateaux à vapeur et autres bateaux et voiliers et d'exploiter les dits bateaux et voiliers dans toutes les eaux navigables; et avec faculté de construire, opérer, exploiter et entretenir des lignes de télégraphe et de téléphone en rapport avec le dit chemin de fer et à ses embranchements et de transmettre des messages pour les fins du commerce et d'établir des taux de péage pour ce service et d'en prélever le montant; de coustruire ou acquérir, opérer, exploiter et entretenir des auberges ou restaurants; d'établir, acquérir, exploiter et entretenir des parcs et lieux d'amusements, produire, vendre et distribuer du pouvoir électrique, pour les fins de Ses erres splendides, ses chemins de l'éclairage, du chauffage, et de la force motrice; avec faculté d'exproprier des terrains pour les fins de la Compaguie, d'acquérir des terrains, argents, boni, privilèges on subsides de tout Gouvernement, Corporation municipale ou autres personnes ou corporations: d'établir des taux de péage et personnes voyageant, et sur tout fret transporté sur chacun de ces chemins de fer, voies, bateaux traversiers, quais et vaisseaux construits par la Compagnie; et avec faculté d'établir des correspondances requises par le traffic et de faire des conventions avec des compagnies de chemin de fer, d navigation ou autres compagnies, et avec tous autres pouvoirs ordinaire

FOSTER, MARLIN, MANN, MACKINNON & HACKETT. Procureurs des Requérant

Sa Grandeur dans sa parole tou-Surs si brillante et si animée fit Charette, Kirk Co, éloge du dévoué Curé en disant: Charette, Kirk Co,

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, COUVERTURES. INGENIEURS ET ENTREPRENEURS

Ventilation Chauffage

Vapeur

Chaude

Air Chaud

Couvertures

Tole et Gravois

Corniches

Plasonda en Metal

Skylights

Nous sommes les entrepreneurs pour Plomberie, Chaufage et Couvertures du Petit Séminaire deSaint Boniface.

Attention particuliere pour Eglises. Convents et Ecoles.

TELEPHONE Main 7818 510 RUE DESMEURONS

Botte de Poste 176



## ALLAIRE & BLEAU

AVENUE TACHE. ST. BONIFACE

Vous trouverez à notre établissement une ligne complete de Quincailleries, Ferronneries, Ferblanteries, Grantes, Blanc émaillé. Huile de Charbon, Huile à Machine, Poèle à Cuisine Papier à Bâtisse Blanc et Goudronné, Outils de ferme, Harnaus Louble et Simple. Nous avons les peintures, préparées de Sherwins Williams ainsi que leur Blans de Plomb et les Vernis qui sout sans contredit les meilleurs du continent Américain.

Broche Barbelée, a des prix défiant toute compétition, Curde a lieuse (Binder Twine).

Ferblan erie attaché à l'établissement, Montage de l'oble et Posage de Fournaise à air chaud.

Assortiment de Meubles, etc. Couchettes en fer, Mate-AGENT POUR LA ceuse machine

A Ecremer LA NATIONALE

AGENTS D'ASSURANCES CONTRE LE FEU

La meilleure La plus simple La moins dispendieuse plus facile a operer

& BLEAU ALLAIRE

ST-BONIFACE



## Il est Consolant d'avoir

l'assurance que vous pouvez obtenir un remède qui a fait ses preuves, parfaitement approprié à vos besoins. Toute femme affligée de maux de tête, mal de dos, langueur, nervosité extrême et profond abattement devrait essayer les

afin de voir la différence dans son état. En purifiant le système, elles assurent une meilleure digestion, un sommeil plus réparateur, des nerfs plus calmes, et confèrent le charme des yeux brillants, un teint rosé parfait et une humeur enjouée. Des milliers et des milliers de femmes ont eu le bonheur d'apprendre que les Pilules de Beecham sont recommandables et

Le Remède Infaillible des Familles

Préparées seulement par Thomas Beecham, St. Helens, Laucashire, En vente partout, au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique. Eu

## MANITOBA

Plus le temps avance, plus es emgrants étudient les ressources de notre Manitoba sont de plus en p us reco pus.

La chose est attestée par les ra ports

du Depart-ment de l'Agricu ture et de l'Immigration de la province et par lestatistiques du Département de l'Intérieur du t-ouverneme t du Canada.

Les compagnies de chemins de fer annoncent l'arriver procha ne de b aucoun terre inoccupée le long de leurs lignes

d nouvraux colons qui s'empareront de la père, les autres industries grandissent et d'en percevoir le produit, de toutes prosperent ausq.

Brrivez à vos amis et dites leur de venir s'etablir dans le

## MANITOBA

Pour plus amples renseignements écrire à Jos. BURKE, Bâtisse du Bureau Industriel, coin des rues Water et Main, Winnipeg, Man. Jos. HARTNEY, 77 Rue York, Toronto, Out

bien des feux, surtout pour les W W. Unsworth. Emerson, Man. maisons privées, il n'en est rien. A. BEDFOED, député ministre de l'Agriculture, Winnipeg, Man.

Les faits sont que les avantages du

fer nombreux, sa proximité des meilleurs murches, ses avantages au point de vue de l'éducation, ses moyens de transport faci I y sont des attraits pour beaucoup de cokons chaque année.

E quand l'industrie agricole est pros-

Daté à Montréal, Qué, ce 20ème jour de janvier 1914.

# Assurances

FEU, VIE, "BONDS", AUTOMOBILES, CYCLONES, ACCIDENTS ET MALADIES, GRELE-RESPONSABILITE D'EMPLOYEURS-SUR LA VIE DES CHEVAUX ET DU BETAIL

PRETER ARGENT

GRAND TRUNK PACIFIQUE

## COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Toutes les Lignes sur tous les Océans

DÉPART DES VAPEURS : La Lorraine ...... Mars 11 Caroline ...... Mars 20 " 14 Niagara..... 18 La Touraine La Savoie .....

M. E. SABOURIN, Agent 60 AVE, PROVENCHER, ST-BONIFACE TEL MAIN 4372

Importateur de Vins, Liqueurs et Cigares

Saint-Bonita co

## F. DANDURAND

CONTRACTEUR EN

46 Rue Hamel

Phone Main 3204 ST-BONIFACE MAN

Ouvrage garanti

Estimation fournie sur demande

plus tard le lundi, et de n'écrire que sur un seul côté de la feuille.

S'il faut en juger par une asmblée d'hommes d'affaires teville, donner un compétiteur à la banque locale. L'assemblée fut assez chaude et assez mouvementée s'il faut en croire le résumé suivant que le Norwood Press, en donne: "L'opinion générale est que l'agrandissement du district est plutôt entravé que favorisé par le service (de banque) donné actuel-

La municipailté d'Assiniboia songe à construire un pont sur la rivière Assiniboine, vis-à-vis le re, rue Masson. C'est véritablepare Assiniboine. Ce serait certainement une grande amélioration pour la nombreuse population qui vit au sud de la rivière.

La ville de Medicine Hat dépensera un million de piastres pour ses améliorations locales en 1914.

James J. Hill construit à Saint-Paul un édifice qui coûtera \$3, 500,000 et qui servira de bureau au Great Northern, au Northern Pacific, Chicago, Burlington e Quincy et autres chemins de fer. Ce sera le plus grand bureau de compagnies de chemins de fer du monde. Nous ne parlons pas, bien entendu, des gares.

Les marchands d'automobiles deviennent plus actifs et plus insistants que jamais.

W. A. Orr vient d'être nomme chef du Département des Affaire des Sauvages en remplacement de l'honorable David Laird, décédé.

Sir Rodmond Roblin, qui voya ge en ce moment en Californie en compagnie de M. Aimé Bénard. député d'Assiniboia, s'est déclaré charmé de rencontrer là-bas tant de villégiatureurs canadiens. faut savoir qu'il y a à Los Angeles et à Long Beach une véritable colonie qui se recrute dans toutes les parties du Canada et qui atteint des milliers.

Nous avons donné la semaine dernière le recensement de la population catholique de la ville de Saint-Boniface selon les nationalités. Par une omission d'atelier on a oublié les familles canadiennes-françaisses 751-ce qui était une erreur aussi importante que regrettable. Nous nous hâtons de compléter. Omettre les 751 familles canadiennes françaises de St Boniface dans cette nomenclature c'était pour notre journal un accident de première grandeur.

La construction va être très abondante cette année à Winnipeg. On mentionne parmi les constructions les édifices du Parlement, l'achèvement de la Cour, de grandes manufactures, des blocs à appartements, la construction de ponts, un bon nombre de résidences; et cela non seulement dans la ville, mais même dans un rayon assez étendu autour de la ville. A Saint-Boniface ce sera aussi très satisfaisant. nous disent les entrepreneurs.

M. L. Blythe, plombier, et le Dr Morden, qui avaient été asphyxiés par une explosion de gaz au collège Agricole, se portent maintenant mieux. Pendant quelques heures leur état a donné de sérieuses inquiétudes.

L'exposition d'hiver de Brandon a été un succès très considérable.

La meilleure avoine du monde. —Du Telegram, de Winnipeg:— La Saskatchewan a remporté une plis. grande victoire en obtenant le prix pour la meilleure avoine du monde. Cette distinction est d'autant ques font placer des fils nouveaux Presse.

"Little Women" cette semaine au Théâtre Walker, lundi soir à 8.30 recital de Madame Butt contralto et M. Rumford, baryton. La 17 mars les places seront en vente pour cinq soirs et quatre aprèsmidi pour la comédie musicale "The Quaker Girl", A l'affiche pour la semaine du 23 mars "The Ham Tree."

M. Alfred Leclere transfere son magasin de pipes, tabac, etc., au magasin de M. L. J. Collin, coin de la rue Provencher.

Hier soir, salle Leclerc il y avait partie de cartes des Artisans Canadiens-français. Ont obtenu des prix: Mme Cloutier, prix des dasolation, M. P. Lavoie, prix de ra- de fleurs au rappel.

fle. M. H. Cusson.

du comité: 1er Vice-président, M. A. C. LaRivière; 2ème Vice-président, M. A. Potvin; 1er Censeur, M. Commune; 2ème Censeur, 3 Keroack; 3ème Censeur, M. J. C. Marcoux; Commissaires-ordonnateurs, M. Robert et M. Dufault.

M. Joseph Burke, du départe-ment de l'Immigration est de retour d'un voyage en Californie.

Toute la population de Saint-Boniface a appris dimanche avec-regret la maladie grave de M. l'abbé Alphonse LaRivière, curé d'Augusta, Etats-Unis. M. l'abbé La-Rivière est le fils de l'Hon. LaRivière et frère de M. A. C. LaRivièment un enfant de Saint-Boniface. The "Belle of Irland"-Polka. Nous espérons que le patient, malgré le caractère rérieux de sa maladie, recouvrera la santé.

Un terrible accident est arrivé sur la rue LaRivière, mercredi soir. Mlle Berthe Carrière, fille de M. et Mme Roger Carrière, a renversé de l'huile de pétrole sur sa robe en voulant remplir une lampe, et comme elle n'avait pas éteint la mèche qui pendait à côté de la lampe, le feu se communiqua aux vêtements de la jeune fille. En un instant, elle ne fut qu'une masse de flamme, depuis le cou jusqu'aux pieds. On la transporta ainsi dehors et on la roula dans la neige, Quand le feu fut éteint on s'apercut que la condition de la jeune fille était horrible. Transportée à l'hôpital de Saint-Boniface, elle endura de terribles souffrances et mourut jeudi à minuit. Toute la ville a appris cette catastrophe avec peine. M. et Mme Carrière, dont le cercle d'amis est étendu, ont les vives condoléances du public. Nous nous unissons à leur grand deuil et à leur douleur. Les funérailles de Mlle Carrière ont eu lieu lundi matin à la Cathédrale, au milieu d'une grande assistance désireuse de témoigner de sympathie à la fa

Le procès de Krafchenko ne commencera que dans une semaine, à Morden. Ce retard est causé par la nécessité qu'il y a de se servir de Krafchenko comme témoin dans les procès Hagel et Westlake. Ces proces en sont encore à la phase préliminaire. L'avocat de Hagel et de Westlake, M. R. A. Bonnar, a demandé à la cour la mise en liberté des accusés sous prétexte que dans l'état actuel des esprits, il n'y avait pas moyen de trouver un jury entièrement dégagé de tout parti Cette motion a été rejetée Percy Hagel et John Westlake devront passer par l'épreuve d'un

Quant à Krafchenko ,on l'enverra à Morden aussitôt qu'il aura rendu témoignage à Winnipeg. Les fonctionnaires de la prison de Morden prennent des précautions nombreuses pour prévenir tout danger d'évasion du prisonnier. Krafchenko sera placé dans une cellule en fer qui sera gardée jour et nuit par six constables spéciaux. En attendant Krafchenko, le

grand jury de Morden examine le cas, de sorte qu'on sauve du temps pour l'heure où l'accusé arrivera. La population de Morden prend

un intérêt extraordinaire dans le cas. Elle est même vivement désappointée qu'il y ait eu ajournement. Tous les hôtels sont rem-

Pendant ce temps, les grands toire. journaux et les agences télégraphiplus flatteuse pour cette grande dans le Palais de justice même, province que trois des juges étaient afin de pouvoir renseigner le puaméricains. — Tradutcion de La blie plus rapidement et plus com-

hier soir, a été, comme par les années précédentes, une magnifique fête de la musique et une belle reunion mondaine.

Pendant deux heures l'auditoire. tres nombreux, puisqu'il remplissait entièrement le Manitoba Hall et aucun point n'est encore fait, mier coup. Plusieurs fois déjà, il vous le voulez mais caractérisé cea applaudi les jeunes artistes.

Couture reste toujours bien éviden- titubante, réussit à la loger dans le toujours fait un travail effectif. tionalité doit avoir préséance sur te: chaque année nous révèle dans filet. "Zoalicum! Zoalicum!..." sa classe des talents nouveaux.

Parmi les élèves de Saint-Bonimoiselle E. Couture, qui a figuré avec avantage dans le sextette final

## Concert-Cartes

donné par la FANFARE LA VERENDRYE

L'ACADEMIE PROVENCHE Mardi 17 mars 1914

PROGRAMME Espérance-Andante .... F. Boisso Fanfare Chants Canadiens Quatuor.

MM. J. A. Ferland, O. Leclerc Edmond Baudry, C. C. Bernier Hesitation-Waltz. F. Henri Klickman

Stabat Mater-Chœur Jos. de Sannes Chœur de la Cathédrale L'Epave-Déclamation.

Mile Jeanne Poirier Chœur des soldats de Faust. .... Charles Gounos Chœur de la Cathédrale

... Paul de Ville Orchestre Le plus beau garçon d'cheux nous-Chansonnette .... Victor Robillard M. Jos. Legouarguere

La "John Little agency" fournit piano pour cette soirée. Venez en foule car le 17 mars conrant ce sera le dernier concert-cartes

# de Saint-Boniface

La Chambre de Commerce de Saint-Boniface s'est réunie la maine dernière à la Mairie de la Cité. L'élection des officiers pour l'année courante a donné les résultats suivants:

Président-M. J. A. Marion. Vice-président-M. E. V. Batt-

Tresorier-J. E. Trottier. Membres du Conseil-MM. W H. Leck, J. Bourgeault, J. A. Cusson, J. A. Charrette, J. C. Dunbar, L. J. Collin, S. Cusson et J. A. Bi-

Comité d'arbitrage-MM. J. A Cusson, E. Pelletier, J. Bourgeault, E. Guilbault, M. Moscovitch, G Martin, W. H. Leck, S. J. Dussault, J. A. Charrette, Fred. Dandurand, J. H. N. Léveillé et J. A.

Auditeurs—S. Carson et J. Dus-

Les rapports du trésorier et du secrétaire démontrèrent clairement la bonne gestion et la sérieuse utilité du cette institution.

Le banquet annuel de la Chambre de Commerce de St-Boniface aura lieu le jeudi 26 de ce mois l'Aacadémie Provencher.

## College

ECHOS DE LA 1ÈRE DIVISION

Dimanche, 22 février.-Les Fédérés viennent de finir leur partie. C'est le tour des Professionnels. fois. Les bravos des spectateurs reçu un blanchissage. soulignent eet exploit.

Mardi, 24 février.—Liguori beau exhorter ses Pirates, rien n'y fait : impossible d'éviter la défaite qui les enlace, tandis que le rival Euclide est encore porte sur les ai- pas fâché. Il aime mieux rester les ailes de la victoire. Vraiment, sur pied que d'être suspendu. elle a les ailes puissantes, cette vic-

chal Van et l'amiral Decock ont rangé leurs hommes pour le troisième combat des Amateurs, après ci déploient une ardeur qui pro- Si notre écrivailleur le croit, il du fanatisme et invite une criti-Le concert Couture, qui a eu lieu duit des effets désopilants. Dans n'aurait pas dû blesser les conve- que bien fondée. leur empressement, ils laissent parfois la rondelle en place et contirête ou leur fasse perdre pied.

Soudain. Van attrape la rondelle a en la même amabilité pour les pendant. C'est positif! N'est-il La valeur du professeur Camille et, après une course passablement deux défenses qui, cependant, ont donc pas élémentaire que la na-Van se redresse comme un chef écrivailleur, méditez ceci. Votre dial qui a fait la force de notre peu-Parmi les plus anciennes élèves d'armée qui vient d'exécuter un la faut mentionner naturellement coup stratégique, et remercie ses contre les Fédérés B; et nous avons ne et Flamande est née la grande mademoiselle Marjorie Barrack; admirateurs par un large et beau été battus par 2 à 0. Puis les nationalité Belge avec devise; Laura Desgagné, parmi les mes-sieurs, M. J. C. Marcoux, prix, con-te; toujours, aussi, les bras chargés éphémère. Stimulés par la chaude mes Fédérés B par 4 à 2. D'après picacité a fait défaut aux fondaparole de leur amiral, les Decock- cela, si votre X avait été sur notre teurs du journal "Ons Volk" en M. L. S. Hélie, notre ténor cana- ards refoulent les Vanneaux; et. équipe, le 3 mars, les Pharmaciens demandant aux membres du Club Médicise Co., Ltd. Chatham, N.B. dien-français, avait prêté son con- pendant, que cinq combattants nous auraient battus par 9 à 3 au Belge de méconnaître l'élément

Decockards répètent leur expluit encore plus raisonnable que vos ré-deux minutes plus tard, et Van flexions.

Elles ne tiennent pas debout. doit reconnaître qu'il est battu.

Jeudi, 26 février.-La victoire te pour prendre un fardeau plus C'est un peu la faute d'Euclide si la victoire s'est montrée capricieu-se, aujourd'hui. Au lieu de prêter main-forte aux avants pour faire l'assaut de la forteresse ennemie il n'a pas quitté le rayon de la de fense. La glace étant un peu molle, c'est peut-être la crainte de rede de faire, aux moments critiques ses descentes sensationnelles et el

Samedi, 28 février, 8 hrs. a.m. Les petits ne peuvent rester dehors. Le vent les emporte comme des feuilles. Les grands tiennent bon pendant un petit quart d'heu-re, puis vont assiéger les calorifè-

teurs tiennent consulte. Joueront- Alice O. Tool, de la même instituils? ne joueront-ils pas ? Comme tion a remporté le second prix, une ils ne sont pas encore sûrs de leur médaille d'argent. Le sujet histoéquilibre, ils prennent le sage par- rique "LaVérendrye" a valu un

Dimanche, 1er mars.-10 hrs. a.m.-La glace est vive, trop vive même. Les Amateurs éprouvent beaucoup de difficulté à maintenir Marchons-Marche.. .. F. G. Denizet | leur équilibre; et; comme ils se hatent avec lenteur, la petite rondelle va souvent trop vite pour eux. Les collisions et les pirouettes sont plus nombreuses qu'ils ne le voudraient. Mais les spectateurs ne demandent pas mieux. L'ensemble et la précision laissent encore à désirer; il y a du progrès, cependant. Résultat final: 1 à 1.

3 hrs. 45m. p.m.—La victoire continue de faire la moue à Eucli de. Pourtant Euclide fait de l'ouvrage, aujourd'hui. Souvent, il se porte à l'attaque avec les avants pour assiéger l'autre bout. Mais chaque fois, Liguori masse ses Pirates devant les buts et forme une barrière infranchissable. Puis, son tour, il fait des assauts dange reux et profite de deux belles chances pour glisser la rondelle entre les poteaux.-2-0.

Sera-t-il suspendue !- Le maréchal Van, promoteur de la ligue des Amateurs et grand chef des Ixes va-t-il être suspendu ? ? L'autre jour, au moment où il s'apprêtait à faire un point, après une longue course, l'un de ses rivaux lui enleva la rondelle. Alors, pour exprimer son dépit, Van se servit d'une expression un peu profane. L'amiral Decock, commandant des Zèdes, ne peut souffrir le langage même légèrement profane; et il a demandé la suspension du maré-

Lundi, 2 mars.—L'amiral Deque Van fut mis en pénitence par tresignées par M. André Nault. l'arbitre parce qu'il avait donné un St. Vital, 9 mars, 1914. coup d'épaule illégitime. Et l'absence momentanée de Van a jeté le désarroi chez les Ixes.

Mercredie 4 mars .- 11 hrs. a.m. -Euclide et la victoire sont réconciliés. Les pirates de Liguori n'ont fait qu'un point et les Nationaux d'Euclide en ont compté deux.

3 hrs. 30m. p.m.—La glace est très molle. Mais les Amateurs ne paraissent pas en souffrir. Le jeu Euclide ne joue pas dans les buts, n'est ni plus lent ni plus rapide, aujourd'hui. Les avantages de ce les plongeons ne sont ni plus fréchangement?? D'abord, pour ar- quents ni plus rares. Les Ixes et river jusqu'aux buts, Liguori et ses les Zèdes font des efforts inouïs Pirates sont ainsi obligés de faire pour amener la rondelle près des un fameux détour. Ensuite, jouant buts. Mais quand ils ont réussi et lon l'élasticité du mot, Belge. sur la défense, Euclide peut faire qu'ils en sont à une distance de quelques courses vers le filet de son | cinq pieds, ils tirent à côté. Van rival. Il reste encore dix minutes trépigne d'impatience. Il veut gade jeu, et le résultat est 1 à 1. Eu- gner à tout prix pour se venger de clide prend son élan, parcourt le l'amiral Decock qui a voulu le faipatinoir dans toute sa longueur et re suspendre. Enfin, Van jubile. va compter le point qui force la Entre deux plongeons, il a compvictoire à lui sourire une 2ème te un point. Et son adversaire a

Jeudi, 5 mars.-Le comité exécutif du gouret a décidé, après suspension du maréchal Van, vu ses bons antécédents. Van n'est

dada. Selon lui, notre équipe se électrisent les gouretiers, et ceux- would have put up a better fight." caise à nos amis Wallons, prouve nances au point de l'écrire. Car | Comment ! on fait un appel de sa phrase sent, à deux milles, le fonds pour la création d'un journuent leur route jusqu'à ce qu'ils coup de pied de l'âne donné à celui nal, au Club Belge, et en ordre subrencontrent un obstacle qui les ar- qui a très bien remplacé X pour sidiaire au peuple Belge composant nous rendre service. D'ailleurs, ce groupe et ce peuple est à lan-La 2ème période va bientôt finir notre scribe n'en est pas à son pre- gue bilingue disproportionné si

les buts. Les mieux, n'est-ce pas ? Ce calcul est

Il y a quelque temps le "Fort Garry Chapter Daughters of the Empire" organisait un concours n anglais entre les diverses écoles e filles de Winnipeg, Portage la Brandon et St-Boniface Le sujet à traiter était le suivan Récits des principaux évène-ments du siècle dernier qui par leur influence ont pu aider à la création de la situation actuelle du

Le premier prix, médaille d'or a été obtenu par Mademoiselle Jeanne Kladeck, de l'Académie St. 12 hrs. 30m. p.m.-Les Ama- Joseph de Saint-Boniface. Mlle ti d'attendre que le noroi se calme. 2ème prix à Mlle Hilda Bubby.

Félicitations aux lauréates. Communiqué.

Rapport d'un Comité Spécia d'enquête de l'Union Nationale Métisse

Certaines personnes ayant mis en doute les actes du Comité Spécial nommé à une assemblée publique pour collecter des fonds en vue de défrayer les dépenses des noces de diamant de Monsieur André Nault, il s'en est suivi que l'Union Nationale Métisse, dans laquelle les membres de ce comité tiennent une place éminente, s'est trouvée attaquée dans sa renommée d'honces bruits étaient de nature à léser l'Union. En conséquence ils prièrent le Président Général de nommer un comité spécial d'enquête pour établir les faits. Nous, sous-Recettes .... \$286.00 Ce montant a été remis à M. André Nault, le 19 Octobre 1910.

Dépenses ..... \$294.60 Les dépenses ont été payées par le Comité des noces avec l'argent remis entre ses mais par M. Nault. La différence de \$8.60 ayant été comblée par le Comité.

Toute personne désireuse de connaître le détail des recettes et cock est tout glorieux. Une fois dépenses peut consulter les listes de plus, ses Zèdes ont fait baisser qui sont entre les mains du Présipavillon aux Ixes du maréchal dent, Roger Goulet, à St-Boniface. Van. Pour être juste, il faut dire Ces listes ont été certifiées et con-

R. GOULET. ALEX. NAULT. ADOLPHE CARRIÈRE.

## PROPOS D'UN

Flamand ou Belge?

étrange mais le Club Belge trouve aisément moyen de le résoudre. Il est d'abord Flamand; ensuite, se-

Ecoutez plutôt: Dimanche soir, 9 écoulé, séance assez houleuse au Club Belge. On annonçait par lettre qu'un journal flamand ayant pour titre "Ons Volk" s'était fondé, et les honorables lettrés fondateurs nous renseignaient que cette primevère, pour éclore, exigeait des sacrifices. Cette périphrase du reste, fut emphatisée. L'honorable et toujours non mûre délibération, de surseoir à la | à propos conseiller Elias la caractérisait par une demande formelle d'argent !

J'étais ahuri Mes convictions flamandes sont Son dada.—L'écrivailleur spor- enracinées chez moi par des luttes tif, qui dépose ses élucubrations scolaires et politiques engagées et dans les colonnes de la North West passées dans le mouvement fla-Mercredi, 25 février.-Le maré-Review, continue de chanter son mand, en Belgique, alors qu'elles stérilisaient peut-être en ce temps réduisait à un seul joueur dans les chez les fondateurs du journal parties intercollégiales. Cepen- "Ons Volk". J'applaudis de tout avoir donné le mot d'ordre sui- dant, les spectateurs impartiaux en cœur à la naissance d'un journal vant: "Rester debout et pousser ont bien vu sept, chaque fois. Mais flamand. C'est digne d'admiration, Pour le Dyspeptique - Comment la la rondelle dans la bonne direc- que voulez-vous? Notre homme d'abnégation, de dévouement pation." La partie commence. Elle est entiché. La dernière expression triotique mais refuser une page est très accidentée. Les applaudis- de son dada est celle-ci: "Had X dans ce journal-voire même un sements des nombreux spectateurs been on the line-up, the college un article rédigé en langue fran-

Un petit colcul.-Allons! cher le parti, C'est ce principe primor- tois.

président Van Hoorenbecke qui, pour la question d'un subside à accorder proposait un vote secret, mais il dut céder devant un vote public et le bâton impératif d'un fougueux plaçait le comble à une absurdité préconçue:

Errare humanum est!

Il est passé le temps où les Geraert, les Menu-lors de la fête d'Eté et de la Saint-Jean-Baptiste, même club que Wallon et Flamand n'étaient que des prénon et que Belge était le nom de famil-Passé le beau discours de Monsieur Charles Menu qui débutait en français pour ne pas oublier ce groupe de belges et qui aujourd'hui lançait à ceux qui voudraient réunir les deux éléments cette expectation surprenante "Gy zult er uwe neus niet in steken" en termes plus polis, "Ce ne sont pas vos

Qu'ils reviennent donc tous à la raison, et puisqu'ils ont obtenu un subside pour un journal flamand qu'ils n'oublient pas l'élément français. Réunis îls feront une œuvre patriotique. Dans la négative ils laisseront planer sur eux un doute que la fondation de ce journal flamand "Ons Volk" fut une combinaison commerciale et non patriotique. Il serait peut-être alors temps que les autres belges du Club Belge se réunissent dans un groupe impartial de solidarité et de fraternité.

FRANÇOIS PAULI. Winnipeg.

## Upe Maison qui Brule pendant que le Sherif la vend

Québec.—Un incident curieux nêteté publique. Alors plusieurs est arrivé dans le comté de Montmembres de l'Union ont cru que magny jeudi. Le shérif faisait l'encan d'une maison. La vente and Real Estate Bureau ont en étant faite on s'apercut que la main une boutique de forges à maison était en flamme. La cau- Saint-Boniface, à vendre en plein se du feu est inconnue. On se designés, membres de ce comité spé- la vente est valide. L'acheteur 158 acres de terre à Ste-Agathe, 2 cial d'enquête faisons rapport com- n'avait certainement pas l'intenme suit après examen minutieux: tion d'acheter une maison en feu, mais elle lui a été adjugée avant que le feu ne soit découvert.

Tomasso Bernardi, italien convaincu d'avoir brulé la cervelle de Luigi Sgroi, l'année dernière, a ét condamné à mort et sera pendu le 22 mai à Montréal.

## CCNDOLEANCE

Association Catholique de Bienfai sance Mutuelle, Succursale No. 256, Somerset, Man.

Extrait de la séance du 26 fé-

vrier, 1914. Proposé par frère Lemieux, secondé par frère Perreault, que les officiers et les membres de la Succursale No. 256, offrent à la fa-Le Club Belge est-il un club mille de leur regretté Président, frère Joseph Anthime Decosse, Ce dilemme doit vous paraître leurs plus respectueuses et sinceres condoléances. Adopté à l'una-

> Par ordre, DAMIEN LABOSSIÈRE.

### Renseignements généraux sur le Théâtre Walker

Les soirées commencent à 8.30 hrs Les matinées à 2.30 hrs.

Les billets sont en vente au bureau du théâtre, de 10 hrs. a.m. à 10 hrs. p.m. Le téléphone pour billets réservés est: 2520 Garry les billets sont retenus jusqu'à 6 hrs. p.m. seulement; les vestiaires sont situés côté droit du foyer, au premier; du côté gauche au balson; les manteaux y sont gardés nir lui faire une visite. par les femmes de service.

## LA VIE EST TRISTE.

Rendre Heureuse.

Le Père Morriscy, le savant prêtremédecin, découvrit qu'un grand nombre des difficultés et des ennuis de la Meurons. vie sont dus à l'indigestion. Il croyait que pour avoir un cerveau lucide et jouir de la vie il fallait avoir un bon estomac. Le bon père se mit alors à cet important organe.

Sa célèbre prescription "No 11" contre la dyspepale et l'indigestion, consiste en de simples tablettes bien préparées avec des ingrédients tirés de la nature, et froide, Chaque tablette peut digérer parfaitement 1% livre d'aliments.

Le remède "No 11" du Père Morriscy a soulagé et guéri des milliers de malades qui avaient essayé inutilement tous les autres remèdes. Il soulage instantanément et avec le temps, il re- l'annonce du C.P.R., dont M. Cle donne à l'estomac sa vigueur d'autre-

Si vous souffrez de temps en temps on régulièrement d'acidité, de malaise d'estomac, de dyspepsie, essayez le remède No 11, et vous verrez qu'il vous appétit et vous pourrez de nouveau En bottes plates commodes à 50c chacune. Achetes-en une ches votre

Chambres à Louer, Maisons à Louer Pension de table, Chambre et pension Pension d'enfants, Pension d'été Trouvé, Perdu.

25 cts le pouce par insertion.

A vendre.—Un ameublemen neuf et bien complet à vendre à très bas prix. S'adresser No. 59 Ave. Provencher. Téléphone main

Servante-On demande une jeune bonne d'enfant. S'adresser à Madame P. A. Poulain, No. 418 rue St. Jean-Baptiste. Téléphone Main 904.

La Librairie Moderne vient de mettre à la disposition de ses clients un superbe catalogue, délivre gratuitement, et sur lequel figure une longue liste d'ouvrages, appropriés au goût de chacun. Librairie Moderne, 529 Avenue Taché et Provencher, St-Boniface,

A louer-Une maison semi-moderne, \$12.00 par mois, No. 148 rue De La Morinie. au No. 147 même rue. Main 6125,

Servante-On demande une servante. S'adresser à Madame Ledoux, No. 202 rue Horace, Nor-

A louer-Une maison, rue Laflèche. S'adresser au Bureau du Manitoba.

M. C. Buffet, agent d'immeuble, prévient sa clientèle qu'il a transféré ses bureaux au No. 602 Great West Permanent Bldg., 556 rue Main-juste en face du Farmer Bldg. Téléphone Main 7862,

Le St. Boniface Employment cœur de la ville, ou bien à échanmande dans les cercles légaux si ger. Aussi nous avons à vendre milles de la gare, 2 milles du village; toute en labour d'automne et en labour d'été, à très bon marché; nous avons aussi à vendre où à échanger une cour à bois et charbon dans le centre de la ville.

> Le St. Boniface Employment and Real Estate Bureau invite ses amis à venir lui rendre une visite car on sait que la St. Boniface Employment and Real Estate Bureau a toujours beaucoup de lots et de fermes à vendre où à échanger, et à de très bonnes conditions.

> On demande des bonnes et servantes pour travailler dans les maisons privées à de très bons gages adressez-vous à la St. Boniface Employment and Real Estate Bureau.

> Chambres à louer-Sur la rue Desautels. S'adresser au No. 15 rue Desautels, Saint-Boniface.

> rue Langevin. Prix \$12.00 par mois. Aussi une écurie pour 5 places de chevaux. S'adresser Wilfrid Paquin, 126 rue Aulneau. M. Gustave Backcland, de St. Boniface à l'honneur de prévenir

les personnes intéressées qu'il ne

reconnaîtra plus des ce jour les

A louer-Maison semi-moderne

dettes que pourrait contracter se femme Emma Backcland Verraes A louer.—Une bonne maison No. 366 rue Langevin, Saint-Boni face. S'adresser à M. J. P. Trem blay, 814 Sterling Bank, Bldg. avenue du Portage, Winnipeg

Téléphone Main 3151. Pierre Jahan annonce au publi qu'il a ouvert une Boutique d Barbier, 342 rue Saint-Jean-Rap tiste, coin de la rue Hamel, Saint Boniface, et invite le public à ve

A Louer.-Maison No. 248 ru Youville, 7 apartements, \$16.0 par mois. S'adresser à Guilbau Co., 258 rue DesMeurons. Tele phone Main 604.

Maison à louer, 118 rue Au neau, \$10.00 par mois. S'adresse à Guilbault & Cie., 256 rue De

A louer.—Un appartement deux chambres, dans le Bloc Gevaert & Deniset, Avenue Pr vencher, à côté du Bureau de Pos Eclairage, chauffage, eau chaud

Les persconnes qui désirent fai un voyage en Europe ou tout a tre pays feront bien de consult phas Marcoux est le seul age

Terrain à vendre à Haywood, M nitoba. West 1/2de 20-8-6 We Prix \$7,500. \$1,000. comptant balance à termes qui pourront ê bloc Somerset, Winnipeg.